كتاب المجاري الوحود دراسة فيمراتب الحروف ومراتب الوجود عذابن عربي

> المؤلف د. أُحُمَد بلحَاج آية وارهَام







#### 'ABJADIYYAT AL-WŪJŪD

#### أبجدية الوجود

Author: Ahmed Belhaj Ait Ouarham

المؤلف: أحمد بلحاج آية وارهام

Classification: Studies - Sufism

التصنيف: در اسات - تصوّف

Year: 1442 H. - 2021 A.D.

سنة الطباعة: ٢٤٤١ هـ - ٢٠٢١ م

**Pages:** 152

عدد الصفحات: ٥٢ /

Size: 17 x 24 cm

القياس: ۲٤×۱۷ cm

Printed in: Lebanon

بلد الطباعة: لبنــــان

Edition: First Edition

الطبعة: الأولى

#### All Rights Reserved



Mazraa, Ras Nabea, Mohamad Al Hout street, Katerji building, First Floor, Beirut-Lebanon Tel:+961 76 944 855 - P.O.Box: 11-374 Riyad Al-Soloh

Email: books.publisher 2019@gmail.com







المؤلف أُحُـُمَدبلحَـاج آية وارهـَــام











# شجرة الحروف ...شجرة الوجود پر علام

بالحرف نفهمُ الوجودَ، ونكتشف مُعَمَّيَاتِه ومُلابساتِه، فالوجودُ حرفٌ، والحرفُ وجودٌ، فَهُمَا مَعًا يَتَمَاهَيَانِ، وهما معًا يتبادلان الأدوارَ في مرآة الحياة والذاكرة والدين والأسطورة والمخيالِ، وفي فضاء الترميز بالقوة الروحية والتجريدِ المتعالي.

وإذا كانت حبَّةُ الرمل تختزنُ الصحراء وتؤشِّرُ عليها، وقطرةُ الماء تختزلُ البحرَ وتُومِئ إليه، ونَبْضَةُ العطرِ تَحُوزُ الأزهارَ وتدل عليها، فإن الحرف هو كذلك يُمثلُ كثافة نوجود في أعالي أعاليها، فهو الشجرة الرامزة إليه أُونْطُولُوجيًّا. فمن هذه الشجرة خَرَجَ لأمر الإلهي، فصار كونًا ووجودًا هو عبارة عن شجرة الكون التي يُمثل كل جزء من خزائها حركية الوجود، وتوهجَ اختلافاته، وتناغمَ إيقاعاتِه، وتشابكَ دلالاته.

وقد ستر الله تعالى شجرةَ الحروف هاته بثلاث شجرات؛ هي:

- 1 شجرة العلم.
- 2 شجرة العمل.
- 3 شجرة الحَالِ.

فُ علمُ من العدم إلى الوجودِ والشهودِ، والعملُ من الشهادة إلى الغيب الذي هو

باب العدم، والحالُ من العلم والعمل إلى النّسبة التي هي آخر الظُّلمة. فالإنسان يخرج من العدم إلى الوجود بالعلم، ويَدخل في الغيب بالعمل، ويَخرج من الظلمة بالحال، فإذا كَمُل فيه العلمُ والعملُ والحالُ قطع الله عنه أغصان هذه الثلاثة، فيصير عالمًا مُخبِرًا عن وجود أشياء كانت في معلوم الله قبل خلقها(1)، وبذلك يكون مُحيطًا بشجرة اليقين التي هي شجرة الحروف المنخرقةُ إلى الكشوف، حيث الأَلِفُ سِينُ سكينةٍ، والياءُ سِينُ سَكنةٍ، والياءُ سِينُ سَكنةٍ، والياءُ سِينُ سَكنةٍ، والياءُ سِينُ سَكنةٍ، والياءُ سِينَ مَلَام، يُثمِرَانِ لَامَ اللقاءِ في عالم الالتقاء (2)؛ الذي هو الوجود.

فالوجود حرف لا تكون الكتابة إلا به، والخَلقُ كتابة، والكتابة غرسٌ، والغرسُ نفْسٌ، والنفسُ وجودٌ. وهكذا تبتدئ دائرة الوجود بالحرف وتنتهي به وإليه. وخَلقُ آدَمَ وتركيبُه له دلالة على هذا المنحَى، فهو تركيبٌ على الحروف والأسماء، فالعِلمُ بالأسماء موضوعٌ في قلبه، وتصويرُها في صدره، وتعبيرُها فيما بين حلقه إلى شفتيه، فالقلبُ طرَفٌ للعِلم، والصدرُ طرَف للتصاوير، والفمُ طرَف للتعابير. وقد أَدَّى هذا التركيبُ إلى أن تركبُ للحروف أدوات، وأن تكون الحروفُ منقسمة على هذه الأدوات؛ التي هي الحلقُ واللهاةُ واللسانُ والأسنانُ والشفتان. ومن هنا قال علي على العربة الثمانية يجري على سَعَةِ الحَلق واللهاة واللسان والأسنان والشفتين، لأن حروف العربية الثمانية والعشرين منقسمة على هذه الأدوات، فحروفُ الحَلق جُزءٌ، وحروف الأسنان جزء، وحروف اللسان جزء، وحروف اللهاتين جزء. وإنما قيل إنها تسعة وعشرون لكون حرف (لا) يتكرر، وهو في الحقيقة حرفان مقرونان (=لامٌ وألفٌ).

إن في حروف المعجم عِلْمَ البَدْءِ كُلِّهِ، وصفاتُ الله وأسماؤه من صورةِ حروفِ المعجم، وصورة (أب ج د)، وفيها علمُ التدبير من لدن نشأة آدم إلى يوم الوقت

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة (فصل في شرح مبتدأ الطوفان)، ضمن (رسائل ابن عربي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى)، دارسة وتحقيق: قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل، ط1، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبى، الإمارات العربية المتحدة 1998م، ص: 132.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: رسالة شرح رتبة الشيوخ وبيان قدر النافخ والمنفوخ)، ضمن (رسائل ابن عربي) المشار إليها أعلاه، ص: 251.

المعلوم. فأولُ ما بدأ من العلم أسماء الله تعالى، وأولُ أسمائه (الله)، ثم الأسماء كلها بعد ذلك منسوبة إليه ﴿وَيِلَّوا لَأَسْمَا مُ النَّمُ اللَّهُ النَّاسَاء كلها بعد

وإذا كان تركيبُ آدم قد تَمَّ على تركيب الحروف والأسماء فإن في ذلك ترميزًا إلى أنه هو وسلالته يُشبهان في حياتهما حروفَ الأبجدية في بدايتها ونهايتها، فهُما يدخلان إلى هذه الحياة على شكل ألفٍ، ويخرجان منها على شكل ياء، حيث يُدْرَجَانِ في النقطة التي هي أُصلُهما.

إن هذا التركيب كان على صورة الله، والصورة هنا هي صورة اسمه «الله» المُركّبة من الحروف، فآدمُ ونسله كله هو على هذه الصورة، وتُبيّنُ ذلك قراءة جسده سيميولوجيا. فإذا تمدد أي آدميّ على ظهره ورفع رُجليه إلى الأعلى ملتصقتين على شكل ألف، ورفع كذلك يديه إلى الأعلى منفصلتين على شكل لاميْنِ، وأَبْرَزَ رأسه، فإن شكله سيكون على صورة كلمة «الله». ومن هنا كان تكريمُ الإنسان، وكانت هذه الصورة هي الاعتقاد في الله الذي يخلقه الإنسان في نفسه من نظره وتوهمه (2)، ومن هنا كذلك كانت النبوة الخاتمة، وأذ كما خلق الله آدم على صورته بَدْءًا خلقه كذلك على صورة محمد خِتامًا. والقراءة السيميولوجية توضح هذا: فكل إنسان تمدد على جَنبه الأيمن أو الأيسر، وجمع يديه على صدره، وبَاعَد بين ساقيه، فإن شكله سيكون على صورة كلمة «محمد» فالرأس على صورة المدر مع اليدين حَاءٌ والعَجُزُ ميمٌ، والساقان المنفر جتان دالٌ. فقد «كَمُلَ خلقُ آدَمَ على صورة اسم الله وعلى صورة اسم محمد» في أن محمدًا «كان هو الأولَ بالقصد، على صورة اسم الله وعلى صورة اسم محمد» في أن محمدًا «كان هو الأولَ بالقصد،

<sup>(1)</sup> محيى الدين الطعمي: إحياء علوم الصوفية، ط 1، المكتبة الثقافية، بيروت 1414هـ/ 1994م، 2/993.

<sup>(2)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: الرؤية الصوفية للجمال: منطلقاتها الكونية وأبعادها الوجودية، مخطوط، 2/521.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: شجرة الكون، حققه وضبطه وقدَّم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار آية ببيروت ودار المحبة بدمشق 2002م/ 2003، ص: 85، 86.

والآخرَ بالإيجادِ والظاهرَ بالصورة، والباطن بالسُّورة (=المنزلة) ١٠٠٠.

إنه سِرُّ الحرف الذي خلق به الله الكون والكوائن، وأودعه في طبع الإنسان الذي أوجده على صورته بكلمة «كُنْ»، وحظ المخلوق من كلمة «كن» ما علم من حروف الهجاء، فالله جعل فيه مجموع رقائق العالم كله. فمن الإنسان، إلى كل شيء في العالم، رقيقة واحدة ممتدة، ومن تلك الرقيقة يكون ذلك الشيء الذي أودعه الله في الإنسان، وأمَّنَه عليه، فبهذه الرقيقة يُحرِّك الإنسان كل شيء إلى ما يريده، فما من شيء إلا وله أثر في الإنسان، وللإنسان أثرٌ فيه. إذ الكون كله شجرة حروف، أصلُ نورها في حقيقة «كُن» (2). وكلما أوْغَلَ المرء في هذه الحقيقة امتلك الكون، وصارت في يده شجرة حروفه يهزها كيف يشاء، ويُصرِّف ظلالها أنَّى شاء.

ولهذا الاعبار كان الصوفية هم أول من بحث في إشكالية الأبجدية وعلاقتها بالوجود، وعَبَرُواْ بها من فضاء الظاهر إلى فضاء الباطن في أُنظومة تتغيا العُــمـــق

الأونطولوجي والبُعدَ الإبِّيسْتِيمُولُوجِي، بَعِيدًا عن السكن في الغُرَف التي تتنَفَّسُ فيها أبجديات الظاهر بزَمنِه المتغيِّم، مُعتَبِرينَ أن الزمن ليس أصلا في الحق، وإنما هو أصل في الكون، وزمنُ الإنسان هو ما في نفسِه. ومن ثمة كانت الأبجديات التي ينفتح أفقها على النفع أبجديات قاصرةً وغيرَ سالكة كالأبجدية المُعجمية، والأبجدية الفلكية والأبجدية العددية، والأبجدية السيمائية، وذلك لأن مرجعياتها مقتصرة على النهائي، أما الأبجدية التي ينفتح أفقها على ماهية جوهرِ الجوهرِ فهي السالكة، لأن مرجعيتها متجذرةٌ في اللانهائي ومفتوحةٌ على الزمني واللازمني.

من هذا المنطلق المشدود إلى اللانهائي خرجت الأبجدية الصوفية (=أبجدية

<sup>(1)</sup> ابن عربي: نقش الفصوص، حققه وضبطه وقدَّم له عبد الرحيم مارديني، ط1، دار آية ببيروت ودار المحبة بدمشق 2002 م / 2003 م، ص 40.

<sup>(2)</sup> عصام محفوظ: مع الشيخ الأكبر ابن عربي، ط 1، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 2003 م، ص: 78.

الوجود)، وأورقت شجرتُها على أيدي صوفية كبار كالشبلي والحلاج وابنِ سبعين وابن قسي وابن عربي، والشيخ أحمد البوني، وعبد الكريم الجيلي، والشيخ أبي العباس السبتي، والشيخ أحمد بنعجيبة، والشيخ أحمد التجاني، والشيخ عبد الغني النابلسي، وغيرهم من العارفين الذين رأوا الوجود مُرتبًا في أبجدية خاصة؛ كل حرف منها يُقابلُ مرتبةً من مراتب هذا الوجود، ويدل عليها بكثافة رمزية، وحميمية قطعية وقد سبق لنا؛ منذ سنوات تَقرُبُ من العقدين؛ أن أشرنا إلى هذا في دراسة بعنوان «تجليات الحرف عن ابن عربي»، وها نحن نفصًل ما أوجزناه هناك في هذا الكتاب تفصيلاً يستغرق ثلاثة فصولٍ؛ قبلها مقدمة عن شجرة الحروف وشجرة الوجود، وبعدها خاتمة عن عيون من الأصابع. أما الفصول فهي:

\* الفصل الأول: يتناول شهود الاعتبارات للحروف

🗱 الفصل الثاني: يتحدث عن مراتبها وأسرارها

🗱 الفصل الثالث: يوضح موازاتها لمراتب الوجود

وختمنا الكتاب بِتَذيِيلَيْنِ: الأول عن دوائر الأفلاك، والثاني عن جدول موازاة الحروف لمراتب الوجود، وبقائمتي المصادر والمراجع والفهرس، سائلين الله أن يُظهِرَ ظاهرنا بسُلطان لا إله إلا الله، ويُحقق باطننا بحقائق لا إله إلا الله.

د. أحمد بلحاج آية وارهام في حاضرة مراكش الفيحاء صانها الله من كل بلاء الاثنين: 14 ربيع الأول 1428هـ 20 أبريـــل 2007م





إن للحروف اعتبارات في الكون، تَشهد بِهَا ولها قوةُ سريانها فيه، وشدةُ الإقبال عليها فهي تطلعُ من حضرةِ الجمال مبرزةً كبرياءَ الكون الشاهدِ لها، وحاملةً العزَّ في القرب<sup>(1)</sup>، أي قرب العالم من الإنسان، والإنسان من العالم باعتبارهما توأمين.

# 1. العالم والإنسان توأمان:

فالعالم والإنسان توأمان، والحروف هي التي تُبيِّن لنا ظلَّ كل واحد منهما وصورته، إذ لو لاها لما كان الوجود، ولَمَا ظهر له معنىً في الشهود. فرؤية الحروف إذن أسبق من رؤية الوجود، وتشكيلها أسبق من كتابته.

1.1 رؤية الحروف: يلخص ابن عربي هذه الرؤية فيقول: «أَشْهَدَنِي الحقُّ بمشهد نور الستور وطلوع نجم التأييد، وقال لي: أتعرفُ بكم حجبتُك؟ قلت: لا، قال: بسبعين ستارا (.....)، ثم قال لي: ارفع الستور واحدا واحدًا، فرفعتُ الأول: فرأيتُ العدم،

<sup>(1)</sup> ابن عربي: مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1426هـ/ 0052 م، ص: 68، 69.

ثم الثاني: فرأيتُ الوجود، (....) ثم الخامس عشر: فرأيتُ السحر، ثم السادس عشر: فرأيتُ السحر، ثم السادس عشر: فرأيتُ الحروف، ثم السابع عشر: فرأيتُ: التولُّد»(1). ونلاحظ في هذا المشهد الرؤيوي أن مَكْمَن سرِّ الوجود كامنٌ في الحروف، وليس خارجها. ففيها يجتمع الوجود والسحرُ اجتماع الذكر بالأنثى، وبواسطتها وعلى يديها يتم التوالد بينهما، مما يعني أن الوجود بألَقِه السحري مُضْمَرٌ في الحروف ومتولد عنها، كما توضحُ ذلك الخطاطة التالية:

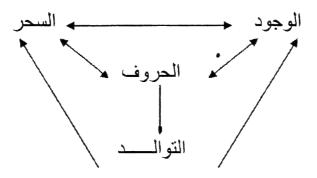

فعن طريق هذا التوالديتم تشكيل الوجود العامِّ على شكل حروف، كل حرف يمثل ناحية من نواحيه، يُدركها الإنسان من خلال شكل ذلك الحرف ورمزيته. وكلما حفظ حرفا استوى على عرش المعرفة، وامتلك قوة الحياة، وفرَّقَ أنفاسه في أصناف اللغات، وكتبَ في لوح الوجود ما يشاء من الكلمات (2)؛ التي أبصرها في شجرة الحروف.

2.1 شجرة الحروف: إن مجموع الشين والجيم والراء شجرة، وأصل الأشجار استواء الله على أمرِ أنانيته، المشير إليه قوله: إني أعلم وأسمع وأرى، وهو باطنُ الأشجار

<sup>(1)</sup> م. س، ص: 47، 50، 52.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 61.

كلها(١) ؛ ومنها شجرة الحروف التي هي شجرة خروج الأمر الإلهي إلى وجوده وكونه، فهذه الشجرة مستورة بثلاث شجرات: شجرة العلم، وشجرة العمل، وشجرة الحال، فمن كَمُلَ في العلم والعمل والحال، انقطعت أغصانُ تلك الشجرات عنه، فصار يُخبرُ عن وجود أشياءَ كانت معلومَ الله قبل خلقها، ثم يَنزل من معلومه إلى علمه في الوجود، فيري المُخبَر به كما أخْبَرَ. وهذه سِمَة العارفين الواصلين الذين أرسل الله إليهم من نَفَسِه في نفوسهم، ووَضَّأُهُم وضوءَ الحياة الحقيقية، فَعَلِقُوا بالحرية(<sup>2)</sup> ، والحرية فردوس مغروسٌ من سِين النفَس وحَاءِ الريح. وحين يَدخل حِسُّ النفَس والريح في نَفْسِ الإنسان ورُوحه، تجد الروحُ بذلك ريحَها، والنفْس نفسَها، فيَميل أحدهما إلى الآخر، لأن الريحَ والنفَس كانتا توأمين. فلمَّا استكانت إحداهما إلى الأخرى على حِسِّ النفَس والريح نزل الربُّ من كَلِمِهِ في يَعْنِي «كان ربنا في عماء» بين النفَس والريح، ومَحَاسِينَ النفَس بشِينِ الشجر، ومَسَحَ حَاءَ الريح بجِيم الشجر، وانعكس حِسُّ النفْس والريح في الحواس الخمس، فصارت متحركة بوجوده إلى ظواهر الأشياء المحسوسة، وكل ذلك لأجل أن تنفصل النفس عن الروح، وينتشر سلام الله ورحمته في الإنسان، ويَنزل سِرُّه فيه، فتصير حواسه مفتوحةً بنشر السلام والرحمة(3) . فالله أدرج الوجود بكل مكوناته في شجرة الحروف كما أدرج الخلائق في شجرة آدم، فمن خرج من الشجرة عَلِمَ كيفية الأشجار والأثمارِ، واستخراج بعضها من بعض، وعِلمَ أيضا ظلماتِ عروقِ الأشجار وتفصيلها، وفهمَ معنى الخروج الحقيقي من بين الألفات والباءات والتاءات إلى تاء القوة والقدرة والإرادة.

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة (بحر الشكر في نهر النكر)، ضمن (رسائل ابن عربي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى)، دراسة وتحقيق: قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل، ط 1 منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبى، الإمارات العربية المتحدة 1998م، ص: 220.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: رسالة (فصل في شرح مبتدأ الطوفان)، ضمن (رسائل ابن عربي) المشار إليها، ص: 231، 232.

<sup>(3)</sup> م.س،ص: 234.

ففي كل شجرة فاكهة، والفاكهة في شجرة الحروف هي كهفُ الألفات والتاءات، ففي الألفات بابُ الإعادة، وفي التاءات بابُ البَد، وفي الباءات بابُ البعث. أما عروقها فهي العلم والقدرة والإرادة، ومن هذه العروق طلع العقل والروح والقلب، حيث أثمرَ العقلُ سِرَّ القهَّار، وأثمر الروح سِرَّ الواحد، وأثمر القلبُ سِرَّ المُلك، وأثمرَ المجموعُ في القول: ﴿ لِمَن المُلكُ الْمَعُ الْمُورِ اللهِ الْمَلكِ اللهِ اللهِ وَتاب، أُدرِجَ القول: ﴿ لَهُ مِن الشَّجرة وتاب، أُدرِجَ اللهُ في حقيقته من حقيقة الشجرة، وظهر فيه البشرُ من الشجر (2)، ولكن هذا الظهور تَقَدَّمته الحروفُ فما هو أول حرف ظهر ؟

# 2. أول حرف ما ظهر من الحروف:

إن الظهورات الأُولَى تَدخل في حركة الزمن المِيتَافِيزيقِي، ومن ثمة يتعذر الإحاطةُ بها، ولكنها على الأقل تؤشرُ إلى انبثاق حركيةٍ خارجَ ما يُصطلحُ عليه بالكَاوْسُ CAOS، وهذه الحركية يمثلها حرفُ الباء، فهو أول ما ظهر من الحروف.

وأول ما ظهر من الحضرة الإلهية الاسمُ، ومن الموجودات الجوهرُ الذي كان أولَ ما انصبغَ به هو النورُ، ومن العَرَضِ الحركةُ (3). فما حقيقة الحرف بين هذه الظهورات؟ وكيف يُمارسُ حركيته الوجودية؟

إن الحرف حقيقة وقناع، ورمز وصورة، يمارس لعبة باطنية Esotorique ليس منطقه من السهل إدراكُ مراميها، ولا الوقوف على تخوم النوع المعرفي الذي يؤسسه منطقه كدالً ومَدلولٍ في نفس الوقت، أو يؤشر عليه، غير أننا نستطيع الاقترابَ منه والحديث عنه كشبكة رموز تكمن وراءها سلاسلُ من المعاني تُلقّحُنا ضد الإدهاش الذي يزرعه

<sup>(1)</sup> سورة غافر / الآية 16.

<sup>(2)</sup> رسالة بحر الشكر في نهر النكر، مذكورة، ص: 208.

<sup>(3)</sup> محيي الدين الطعمي: إحياء علوم الصوفية، ط 1، المكتبة الثقافية، بيروت 1414هـ/ 1994م، 2/ 397.

فينا لأول وهلة: في العين والذاكرة والوجدان والمخيال. فهو رمز Symbole مختلف في معناه تماما عما في علم الدلالة Sémioligie، لأن أنظمته تحفر في القول، والحلم، والأسطورة، والتصوف، والوجود، وفي الماورائي<sup>(1)</sup>. وقد أتته هذه الفاعليةُ من كونه غير مخلوق، وذلك لسبين:

أولهما: أنه حروفُ القرآن، والقرآن غير مخلوق.

ثانيهما: أن الله متكلم بالحرف والصوت في القِدَمِ، ولا انتهاء لذلك، ولا مبتدأ لِمَا ذُكِرَ.

ولو قلنا إن الحرف كان معدومًا لكانت الإشكاليةُ غارقةً في العماء. فهو موجود على الإطلاق، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، لأنه من ماهية الذات المُطلقة، وهذا أول مقام من مقامات علم الحرف<sup>(2)</sup>؛ الذي يستجلب الفرح، إذ الحرف بذاته هو الفرح، فأبعادُه العددية الكُبرى هي نفس الأبعاد العددية لكلمة «فرح» هكذا:

|     | 8 | 200 | 80 |    |     | 80 | 200 | 8 |
|-----|---|-----|----|----|-----|----|-----|---|
| 288 | ح | ر   | ف  | == | 288 | ف  | ر   | ح |

وهذه النتيجة تَدفَع إلى التساؤل عن ماهية هذا الكائن المجسِّدِ للفرح، وأي فرح هو؟.

# 3. الحرف صوفيًا:

إن ماهية الحرف في العُمق الصوفي تتمثل في أنه هو ما يُخاطبكَ به الحق من

<sup>(1)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: الخط العربي وعلم الحرف جمالية وأسرار دلالات ورموز، ط 1، دار البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة 2007م، ص: 19، 20.

<sup>(2)</sup> الشيخ أحمد بن علي البوني: الكشف في علم الحرف ط 1، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت 1425هـ/ 2004 م، ص: 22.

العبارات (1) ، والخطابُ هُنَا تأسيسٌ لِعالَمٍ تُعتبرُ فيه الحروفُ أمة من الأمم (2) ، هي أفصحُ لسانًا وأوضحُ بيانًا، وهذا العالم منقسم إلى أربعة عوالم؛ هي:

- 1 عالم الجبروت.
  - 2 العالم الأعلى.
- 3 العالم الأوسط.

# 4. العالم الأسفل، وهو عالم المُلك والشهادة $^{(3)}$ :

بمعنى أن عالَم الحرف هو عالمُ الوجود في مُستَويَيْهِ الخفي والجلي، وأن الوجود ما هو إلا حرف. وهذا الحرفُ مَشاهدُ وأشكال تُريِنَا الوحدة في عين الكثرة، والكثرة في عين الوحدة.

فإذا كانت الألف رمزَ انفصالِ وتعالِ دالاً على عالم الجبروت، فإن الباءَ رمزُ اتصالِ دالًّ على عالم الببروت، فإن الباءَ رمزُ اتصالِ دالًّ على عالم الشهادة والظاهر، ولها من المراتب المرتبة الثانية من الوجود، أي أنها بعد مرتبة الألف التي لها الأحدية، فهي ثانية الوحدانية، ولذلك اختصت بالأولوية (= أول الظهور)، وليس لأحد ذلك المقام، لكونها في المرتبة الثانية من وجود خالقها، والأوليةُ على خالقها محال فبقيت الأوليةُ لها. ولهذا يكون العددُ منها، لأن الواحد لا يقال

فيه إنه عدد(4) ، فإذا جاءت الباء وهي المرتبة الثانية ظهر وجود العدد. وإنما كانت

<sup>(1)</sup> ابن عربي: الفتوحات المكية، دار صادر بيروت، د. ت 2/ 130.

<sup>(2)</sup> م.س، 1/58.

<sup>(3)</sup> نفسه، بالمعطيات ذاتها - وانظر: عصام محفوظ في كتابه «مع الشيخ الأكبر ابن عربي»، ط 1، دار الفارابي، بيروت، لبنان 2003م، ص: 105. والكتاب عبارة عن حوار تخيله المؤلف مع ابن عربي، وتلقى فيه الإجابة من مؤلفاته بالحرف.

<sup>(4)</sup> ابن عربي: رسالة الباء، تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1426 هـ/ 2005م، ضمن كتاب (مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية) المشار إليه، ص: 124.

نباء مجهورة من العالم المجهور، لأنها أصل الظهور.

ولأجل هذا تعلقت معرفة العارفين بها، فهي كل شيء، والظاهرة في كل شيء، والناهرة في كل شيء، وانسارية في كل شيء فأبصار الشاهدين لم تشهد إلا بها، وتحقق المتحققين لم يتمَّ إلا بها أو لا يعني هذا اتحادًا أو حلولًا، فالألفُ هي الألفُ، والباء هي الباء لِمَنْ توضًا وضوءَ الحقيقة وَوَصَلَ النقطة بالنقطة.

## 1.3 وضوء الحقيقة ووضوء الاتحاد:

ووضوء الحقيقة هو الاتصال بجوهر الحياة الحقيقي، والربط بينه وبين وضوء لاتحاد الذي هو التغشّي بالنُّورِيَّةِ، للوصول إلى المقارنة في الأشياء كلها بالحرية (2). إذْ بهذين الوضوءين يرتقم الكون بكلام المتوضئ بهما، ويَصِيرُ كتابًا مسطورا من مادته وإلقائِه، فيرى كما لو أن الألف صامتٌ، والحروف ناطقة، أو أنه ناطق فيها وهي غير ناطقة فيه، لأنها مُدبَّرة عنه وهو مستصحِبٌ لها دون أن تشعر. ومن ثمة يدرك أن «الحروف موسى والألف العصا»(3)، وأن الحرف ما هو إلا رمز داخل في الاسم. يقول ابن عربي في هذا المعنى: (البسيط)

تَ مَعْنَاهُ وَلَيْسَ لِي أَمَلُ فِي الْكَوْنِ إِلَّاهُ فِي الْكَوْنِ إِلَّاهُ فِي الْكَوْنِ إِلَّاهُ فِي سَاكِنُهُ وَمَا تُشَاهِدُ عَيْنٌ غَيْرَ مَعْنَاهُ(4)

إِنَّ الْوُجُودَ لَحَرُفٌ أَنْتَ مَعْنَاهُ الْحَرْفِ سَاكِنُهُ

#### 2.3 وصل النقطة بالنقطة:

وعندما يتم وصل النقطة بالنقطة والمعنى بالمعنى يكون المعنى الكُلَّاني للوجود قد تحقق. فالنقطةُ أصلُ كل حرف ومعنى، وكل حرف أو معنى مستقيم أو منحرف فهو

<sup>1)</sup> م.س، ص 126.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: رسالة (فصل في شرح مبتدأ الطوفان)، مذكور، ص: 233.

<sup>: 3)</sup> مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية، مذكور، ص: 67.

الفتوحات المكية، 2/ 330. (4)

متحركٌ عن النقطة بعينها، وكل ما يقع عليه البصرُ أو يُدركه اللبُّ فهو نقطة بين نقطتين ومَعنَّى بين مَعنيين. فالنقطة هي مركزُ الوجود الذي انطلقت منه مراتبُ الأعيان الحسيةُ والمعنويةُ، ولذلك قال الحلاج «ما رأيتُ شيئًا إلا ورأيتُ الله فيه»(1).

### 4 ـ قيام الأسماء والعلوم على الحرف:

إن الأسماء والعلوم تقوم على الحرف، إذ لا تسمية خارجَ الحرف، ولا مفهوم خارجَ استراتيجية التسمية، ولا علمَ خارجَ المفهوم. فمثلاً لا يُمكن لأحد أن يَعلَم الموسيقى إلا بعد عِلم العروض والتصريف، فعِلمُ النغَم والإيقاع وعِلمُ الشعر وصنعتِه هما المعرفة بالأوزان الهوائية، وكلاهما قائم على الحرف. فالحرف هو الذي يُغْنِي الناسَ عن التصحيف، و"يُعُرِّفُهم بكل أصوات الطير والحيوان»(2).

فأسماء الله كلها قائمة على الحرف، وكلها قديمة أزلية تكلَّم بها بقوله: المّ، حمّ عسق، كهيعض، طسّ، طسم، ق، المرّ، نّ، فهي قديمة بقِدَم الذات، وليس قِدمُها ما يُوجَدُ في ألفاظنا، ويُكتبُ بِبَيَانِنَا، ويُتصوَّرُ في خيالنا، وإنما الحروف القدسية هي ما كانت هذه الأمور دالة عليها فقط، فالحروف اللفظية، والبيانية (= الرقمية)، والخيالية هي دالة على تلك الحروف القدسية التي بها الكلامُ الحق، إذ لولا صورةُ الحروف القدسية ماعرِفَت صورة الكلام، ولا تميز بعضه من بعض، ولا عُرِفَت معانيه.

فعن هذه الحروف وُجدَت الأسماء كلها، وبَرزَ الأمر الإلهي بقوله (كن)، فالكلام الإلهي الأزلي هو بحروف قدسية منزَّهة عن الآلات التي يقع النطق بها<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أورده: محيى الدين الطعمي في كتابه (إحياء علوم الصوفية)، 2/ 397، مشار إليه.

<sup>(2)</sup> أورده: عصام محفوظ في كتابه (حوار مع الملحدين في التراث العربي)، ط1، دار الفارابي، بيروت، لبنان 2004م، ص: 221. ونسبه إلى جابر بن حيان في مؤلفه (رسالة في وضع الحروف).

<sup>(3)</sup> الشيخ على حرازم برادة: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس أحمد التجاني، وبهامشه (رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) لسيدي عمر بن سعيد الفوتي =

إن الحروف واقعة في كلام الله، ولا اعتبار لمن قال إن الكلام الأزلي من غير حرف ولا صوت، لأنه ما أراد بذلك إلا طرد القائلين بنفي الكلام الأزلي البارز من الذات المطلقة عن قواعدهم. ولهذا السبب ارتبط الحروفيون بالحرف أشد الارتباط، واعتبروه واقعة ما ورائية متعالية لا يَستكنهها إلا الشعر باعتباره أصلا في ترتيب الحروف التي هي أصل الكلام. إذ الكلام الحق ينبغي أن يكون مرتبا، ومساويا لكل ما في العالم من نبات وحيوان وجماد، فالعالم إنسان، والإنسان له خاصية الأفعال وأعظمها، بل إنه في عمقه العميق ليس سوى حرف وجودي أبرزَه نفس الرحمن قبل أي تشكل للوجود فسرت الوجود تحتويه الحروف، ولا يُظهره إلا باطنها، وفي هذا قيل: (الطويل)

لَهَا نَفَسُ الرَّحْمَن فِي الْغَيْبِ صَوَّرَا مَرَاتِبُهَا، فَالْكَوْنُ فِيها تمَظْهَــرَا تُجَلِى الذي فِيه الْجَنَانُ تَحَيَّـرَا(1)

تَشَرَّبْ حُرُوفًا قَبْلَ أَيِّ تَشَكُّهُ لَ وَلَمَّا إِلَى الإِظْهَارِ صَارَتْ تَعَدَّدَتْ حُروفٌ حَوَتْ سِرَّ الْوجُودِ، بِبَاطِنٍ

فالحروف نفَس رحماني تلقاه النفَس الإنساني، فصارت في طبعه، ومن ثمة كان الكلامُ ونَظمُ الحروف له طبعا، كما كان كل موجود له طبيعة، والكلام وجود، فَفِعْلُ الخلق في الكون قائم على حركة وسكون، والكلام فعلٌ وتأليفٌ عددي من حركة وسكون ولا كلامَ إلا بتأليف الحروف، ولذا كان تصريف الحروف أشبة بتصريف الطبائع (2). فالأحرف مجتمعة لها قوة تُفيدُ في سرعة الإنجاز، من حيث هي رموز للأشياء، والأشياء لها علاقة بالأفلاك في الكون عبر الأبراج، والأبراجُ لها تأثير على الأفعال الإنسانية (3). ولذا تعلق الروحانيون بسحر قوة الحرف، ولكنهم حُجِبُوا عنها، فصاروا أقبَحَ الناس

<sup>=</sup> الطوري الكدوي، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1382هـ/ 1963م، 1/ 224.

<sup>(1)</sup> من قصيدة للمؤلف عن (حروف الوجود)

<sup>(2)</sup> حوار مع الملحدين في التراث العربي، مذكور، ص: 123.

<sup>(3)</sup> م. س، ص: 139.

صُورًا، وأشمتَهم حالاً<sup>(1)</sup>، لأنهم استخدموا هذه القوة بطرق ملتوية، فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في أخطر المخالفات، ظنا منهم أن ذلك سينفعهم، ويُمكن أن يُطلق عليهم أهلُ السحر والشعوذة والكهانة، لا أهل الكشف والرَّوْحَنة، فالروحانيون علاقتُهم بالحرف علاقة مَحبة لله وللعالم، وعلاقة معرفة للحق، ولسرِّ جريانه في الأشياء، فهم يعرفون وجوه الحرف، والسبُل التي يصرِّفونه فيها.

# 1.4 وجوه الحرف:

إن الحروف لها وجوه عدة، فهي مثلاً على مستوى الخطُ مفردةً، ولكنها في ذات الوقت مُركبَة من بعضها، كالياء التي لها خاصية الذال ولذلك كانت بنقطتين، وكذلك اللام فهي مُركبة من ألفُ ونون، والنون مُركبة من زاي وراء، ففي اللام قوة الألف والنون زيادة على خاصيته، وفي النون قوة الزاي والراء كذلك (2)، حيث نلاحظ أن اللام (ل) هي: (2) المن عرفين قوة في حرف واحد، وكذلك النون (ن) هي: (2) عن قوة، أي حرفين قوة في حرف واحد. وهكذا أيضا في مخارج الحروف، فإن الهواء انبعاثه من الصدر إلى خارج الفم، فيتقطّع في المَخارج، فتبدو الحروف متميزة الذوات في حاسة السمع، فالأولُ حرفُ الصدر، والآخرُ حرف الشفة، فحرفُ الصدر لا

يُعطي سوى نفسِه خاصةً وهو أصلٌ، وما عداه إلى حرف الشفة الذي الواوُ آخرها في مقابله، ففي الواو خواص الحروف كلها وقواها، لأنه لا يُظهِر عنه عند انقطاع الهواء في مَخرجه حتى يمشي ذلك الهواء على جميع المخارج كلها، فحصلت فيه قوى جميع الحروف(3).

فوجوه الحرف هي أغنى الوجود وأسمَحَها، ولكل وجه خصوصٌ أمر لا يكون إلا

<sup>(1)</sup> مشاهد الأسرار القدسية، مذكور، ص: 93.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: كتاب الميم والواو والنون، حققه وضبطه وقدم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار المحبة بيروت ودار آية بدمشق 2002م/ 2003 م، ص: 52.

<sup>(3)</sup> م. سن ص: 53.

له بما هو ذلك الوجه. فالحروف وإن كانت تبدو متميزة الذوات في السمع عندما تخرج من المخارج، فإنها تارة تُشبه بعضها من وجوه كثيرة، فتارة تشبهه من جهة الصورة كالباء والياء والجيم والذال والزاي والشين إذا عُرِّيَت عن دليلها وهو النقط، وتارة تشبهه من جهة أعداد بسائطه كالعين والغين والسين والشين (1)، بل إنها تتحولُ إلى كيمياء سحرية، بحيث يكون لكل حرف مفرد منها خاصية في ذاته، فإذا رُكب مع غيره أعطى التركيب خاصية لا تُوجَد في كل مفرد بعينه، مع أنها خاصيةٌ لمفرد.

فكل حرف مُودَعةٌ فيه حِكَمٌ وأسرارٌ وخواصٌ وله طبائع ودرجات؛ ومن هذه الدرجات:

- 1 درجات في المعارج الروحانية.
- 2 درجات في المَخارج الظلمانية.
  - 3 درجات في المَدارج الرقمية.

ولهذا؛ فإن «العِلم بالحروف مُقدَّم على العلم بالأسماء تَقدُّمَ المفرد على المركب، ولا يُعرف ما يُنتجه المركب إلا بعد معرفة نتيجة المفردات التي تَركبت عنه»(2). ومن ثمة كانت معرفة الألف مقدمة على معرفة بقية الحروف.

فالألف؛ عند ابن عربي؛ ليس بحرف، وكذلك الواحد ليس بعدد: بل هو أصل الأعداد التي يستصحبها في مراتب الظهور، ولكنه ليس منها، مثله في ذلك مثل الألف، فأول الأعداد عند ابن عربي إنما هو الاثنان<sup>(3)</sup>، ويُؤسِّسُ على هذا أن الاحدية لها الغِنَى على الإطلاق، وأن الواحد لا يناهض الاحدية (4)، ولذلك يُحذِّر من الاتحاد

<sup>(1)</sup> نفسه، ص: 56

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 44

<sup>(3)</sup> الفتوحات المكية، 3/ 126.

<sup>(4)</sup> ابن عربي: كتاب الألف، حققه وضبطه و قدم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار المحبة بيروت =

في هذا الموضع وغيره، لأنه لا يصح. فالذاتان لا تكون واحدة، وإنما هما واحدان، فهو الواحد في مرتبتين. فأنت إذا ضربت الواحد في الواحد لم يتضعّف، ولم يتولد منهما كثرة، لأنهما ما هو، فضربُ الشيء في نفسه لا يُظهُّر سوى نفسه، إذ كل مضروب في نفسه هُوَهُوَ(1). ولهذا كان الألف ساريا في مخارج الحروف كلها سريان الواحد في مراتب الأعداد كلها، وسريان الأحدية في الوجود فهو قيوم الحروف، وله التنزيةُ بالقَبْلية، وله الاتصالُ بالبَعدِية، فكل شيء يتعلق به، ولا يتعلق هو بشيء، فأشبَهَ الواحدَ، لأن وجود أعيان الأعداد يتعلق به، ولا يتعلق الواحد بها، فيُطهرها ولا تُظهره (2)، إنه حِجابِ الأحدية. فقد ظهر عينُ الكون على صُورة المُكوِّن، فحال بينهما حجاب العزة الأُحْمَى والأحدية العظمي، وتميزت الذوات، فإذا نظرتَ إلى الكون من حيث الصورة قلتَ: عدمًا، وإذا نظرتَ إليه من حيث ذاتُه قلتَ: وجودًا، ولا يُمكن أن يُعرفَ هذا «ما لم يُعرف الفاصل بين الواوين، وهو الألفُ فيُعرفك أن هذا ليس هذا. وصورة نطق الواو هكذا (واو)، فالواو الأولى هي واو الهوية، والهاءُ مدرجة فيها اندراجَ الخمسة في الستة فأغنت عنها، والواو الأخرى هي واو الكون، وظهرت الواو في الكون والمُكوِّن، وغابت في (كن) من أجل الأمر لأنها لو ظهرت عند الأمر، لَمَا ظهر الكون، إذْ لا طاقة له على مشاهدة الهُو، وكانت تزول حقيقة الهُو، فإن الهُوَ يناقض الشهادة، فهو الغيبُ المطلق»(3). فالألف إذن هو الحقيقة الفاصلة بين العدم والوجود، والغيب المتعالى عنهما والفاعلُ فيهما، لأنه محتو على عجائب المُلك والملكوت وعظمة اللاهوت.

فالله لمَّا خلق اللوح والقلم؛ قال له، اكتبْ، فقال: ما أكتب؟ فنظر إليه بعين الهيبة، فقطرت من رأسه قطرة، فنظر إلى تلك القطرة بعين الكبرياء، فمَاعَتْ وصارت همزة، ثم

<sup>=</sup> ودار آية بدمشق 2002م/ 2003م، ص: 24

<sup>(1)</sup> م.س،ص: 56.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 84.

<sup>(3)</sup> كتاب الميم والواو والنون، مشار إليه، ص: 69، 70.

نَضر إلى تلك الهمزة بعين العظمة، فامتدت وصارت ألفًا، فقال عَزَّ شأنه: لأَجعلنَّ من هذا نحرف مبتدأ اسمى الأعظم.

ومن هنا كان احتواء الألف على عجائب المُلك والملكوت وعظَمة اللاهوت، وهيبة الجبروت. ولم تكن نقطة من القلم إلا بعد أن تجلى الله عليه بعين الهيبة، وكان نظر بعين الكبرياء إلى تلك النقطة هو الذي جعلها تتغشى من النور الإلهي والجلال نذاتي، فهي لم تَظهَر إلا بعد تجلي الهيبة، وذلك كله تزكيةً لحرف الألف، وتفخيمًا نقدره، وتكميلا لسره (1).

فالقلم واللوح والنون صُورٌ لِمَعَانِ رمزية هي: النقطة، والألفِيَّة، والإعراب، فالنونُ صورةُ مَعنى النقطة، واللوح صورةُ معنى الإعراب. ومعنى صورةُ مَعنى النقطة، واللوح صورةُ معنى الإعراب. ومعنى الألفية مَحلُّ فعل الله المجرَّد الذي من قوله المجرد حين قال: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْفَوْلُ الْمَجَاءُمُ مَا لَا فَيْ اللهِ المجرَّد الذي من قوله المجرد حين قال: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْفَوْلُ الْمَجَاءُمُ مَا لَا عَلَم الله المجرَّد. والاسم والفعل والحرف حقيقة عرش الرحمن، والنقطة والألفية والإعراب بمجموعها معنى قوله ﴿ أَنَا اللّهُ رَبُ الْعَكَمِينَ ﴿ آلَهُ ﴿ آلَهُ ﴿ اللّهُ وَفِي ﴿ بِسَمِ اللّهِ وَ وَجُودُ الإعراب في اللام، ووجود الألفية في الألفِ اللهِ الميم، ووجود الإعراب في اللام، ووجود الألفية في الألفِ اللهِ العروف، والحروف في الأعداد، وذلك في تشاكل أبعادهما.

#### 2.4 الأبعاد العددية له:

وكثيرًا ما أشار ابن عربي إلى هذه الأبعاد، حيث ربط كل حرف بقيمته العددية،

<sup>(1)</sup> الكشف في علم الحرف، تقدم ذكره ص: 21، 22.

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون/ الآية 68.

<sup>(3)</sup> سورة القصص/ الآية 30.

<sup>(4)</sup> ابن عربي: رسالة أحوال المريد مع الشيخ وماهو الصاحب والمصحوب والمحب والمحبوب، ضمن (رسائل ابن عربي) المشار إليها، ص: 180.

وذلك فيما يُعرف بحساب الجُمَّل، وبخاصة في الحروف المقطَّعة المنفصلة التي أتت في مفتتح سور القرآن، كما أنه كثيرًا ما ربط بطريقة غير مباشرة وقائع عديدة بقيم بعض الحروف العددية في سياقات عدة، مستخلصًا منها العلاقة بين «الإيمان» وبين «النصر»

فالأعداد لها مراتب وجودية؛ هي: الآحاد، والعشرات، والمئات، والآلاف، وما ثمّ خامسة. فالعشرة هي المرتبة الثانية من هذه المراتب، والباء قد قدَّمنا أنها اثنين لأنها بعد الألف، فكل واحد من الباء والعشرة بَدَلٌ من الآخر، أما الواحد فليس بعدد مثل مثل الألف الذي ليس بحرف. فالواحد رأس الآحاد والعشرة رأس العشرات والمائة رأس المئين، فالوحدانية مازالت ولكنها القائمة من اثنين، لأن ضرب الواحد في الآخر يُظهر واحدًا، وهذا الواحد الخارج ليس بواحد خالص، بل هو نتيجة لخلاف الواحد، كذلك العشرة في العشرة ظهرت منهما مائة واحدة، فصارت العشرة بيانا للباء، بمعنى لأنك ضربت ذاتك في ذات مُوجِدِك، لأنك مخلوق على صورته؛ من طريق العشرة فكانت مائة، فإن كان الخارج في هذا الضرب في عالم الحس فهو أنتَ هذه المائة لا هو»(١). وعليه فإن كل واحد من الباء والعشرة له «حَظُّ في الأوليَّة بوجه، وحظ في التثنية بوجه».

وإذا كان الواحد ليس بعدد، وإنما هو أصلٌ لكل الأعداد<sup>(3)</sup>؛ فإن الأعداد لها ما يقابلها من الحروف من ناحية الأبعاد الصغرى والأبعاد الكبرى.

# أ ـ الأبعاد الصغرى:

| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5  | 4 | 3  | 2  | 1  |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|---|----|----|----|
| ن  | م  | J  | ك  | ي  | ط | ح | ; | و | هـ | ٦ | ج  | ٠. | Î  |
| 28 | 27 | 26 | •  | 24 | 1 | _ |   | 1 | 1  | 1 | 17 | 16 | 15 |
| غ  | ظ  | ض  | ذ  | خ  | ث | ت | ش | ر | ق  | ص | ف  | ع  | س  |

<sup>(1)</sup> رسالة الباء، مذكور، ص: 128.

<sup>(2)</sup> م.س،ص: 129.

<sup>(3)</sup> الفتوحات المكية، 3/ 126.

| الكبرى:     | الأىعاد | ں ـ |
|-------------|---------|-----|
| <b>U</b> J. | •       |     |

| 50   | 40  | 30  | 20  | 10  | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4  | 3  | 2  | 1  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| ن    | ٩   | ل   | ك   | ي   | ط   | ح   | ز   | و   | ھـ  | د  | ج  | ب  | Ī  |
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| غ    | ظ   | ض   | ذ   | خ   | ث   | ت   | ش   | ر   | ق   | ص  | ف  | ع  | س  |

فالأبعاد الصغرى هي على عدد المنازل القمرية، وتتفق مع الأبعاد الكبرى من الألف إلى الياء. وهذه الأبعاد الصغرى والكبرى للحروف ليست أعدادَها، فالحروف فيها العناصر الأربعة: النار، والهواء، والماء والتراب. ومعلوم أن وجود النار في الماء غير وجود الماء في النار، فلو حسبنا حروف: أحمد أو حامد أو حماد لوجدنا الجملة واحدة في الجميع على حساب الأبعاد الأبجدية، أما أعداد الحروف فتختلف عن ذلك كثيرا، فإن الحرف إذا جاء في أول الكلمة فإن له عددًا بخلاف ما إذا كان في الموقع الثاني أو الثالث.

والأعداد التسعة الأوائل هي التي خُلقت منها جميع الأعداد، وهي في مرتبة الآحاد، ومن عجائبها أنها عدد فردي، إذا جمعتها كان حاصل الجمع 45، وهذا العدد يساوي كلمة (آدم) الذي هو أبو البشر، مما يرمز إلى أن التسعة الأعداد الأوائل هي أصل الأعداد كما آدم أصل البشر<sup>(1)</sup>. وقد أسس العلماءُ المتوغلون في الحرف من هذه

<sup>(1)</sup> إخوان الصفا وخلان الوفا: رسائل إخوان الصفا تقديم بطرس البستاني، دار صادر بيروت 2006م، 3/ 378 ـ 379 حيث ذكروا الحروف وقيمتها العددية، ووقفوا أمام الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكروا أقاويل العلماء فيها، ثم خلصوا إلى أن اختيار أربعة عشر حرفا، من بين ثمانية وعشرين حرفا فيه حكمة، وان عدم الزيادة على خمس حروف لمستهلات السور له حكمة أيضا . فوقف عند الخمسة لأن الصلوات خمس والزكوات خمس، وان شرائط الإيمان خمس، والفضلاء من أهل البيت خمس محمد، علي، فاطمة، الحسن الحسين ـ إلى آخره . أما لماذا أربعة عشر دون بقية الحروف الثمانية وعشرين فله صلة بطبيعة جسم الإنسان، نقتصر على بعض ما يخص الجسم، فعدد مفاصل اليدين مثلا (مطابق لعدد ثمانية وعشرين خرزة التي في عمود الظهر، وهكذا توجد خرزات العمود التي في أصلاب الحيوانات التامة الخلقة، كما البقر والجمل والإل والحمر والسباع، وبالجملة كل حيوان ترضع وتلد منها اربعة عشر في مؤخر =

الأبجدية العددية جدولا طريفا سموه بـ «حِمَارَة الرياضيات»، فما هي هذه الحمارة؟ ولماذا أُضيفت إلى الرياضيات؟ وما العلاقة بينهما إن كانت ثمة علاقة بين الغباء والذكاء؟

## 3.4 حمارة الرياضيات:

هي عبارة عن جدول داخلَ خَانَاتِه كلمات مُكوَّنة من الحروف الأبجدية، كل حرف يحمل قيمة عددية على حساب الجُمَّل. كان الفقيه في الكُتَّاب يُعلِّمُ به الأطفال الرياضيات ويُسَهِّلُ عليهم إدراكها، وبخاصة عملية الضرب، حيث كان يكتبه للتلميذ في آخر اللوح الذي يحفظ فيه حصته اليومية من القرآن ليحفظه بعد حفظِ القيمةِ العددية لكل حرف من حروف الأبجدية. إنه جدول يُشبِهُ الآلة الحاسبة التي نعرفها الآن، وسُمِّي بهذا الاسم لسهولة استيعابه وركوبِ معناه بالنسبة للطفل، كما يَسْهُل عليه ركوبُ الحِمارة من بين جميع الدواب. وليس في هذا الاسم غرابة أو مفارقة، ففي بُحورِ الشعر العربي بحر يُسمَّى (حِمَارَ الشعراء = الرجز) لسهولة النظم عليه وركوب تفاعيله، وقد عَدَّ أبو العلاء المعري في كتابه «الفصول والغايات»، وفي رسائله ما جاء من الكلام على هذا البحر كلامًا في كلامٍ أو عن كلامٍ، وليس من الشعر في شيء.

# وهذه هي صورة الحمارة المذكورة:

| بَيْكُ  | بَطْحِي | بَحْوِي | ؠؘڒ۫ۮؚۑؙۜ | ؠؘۅ۫ؠؚۑٞ  | بَهْيٌ   | بَدْحٌ        | بَجْوٌ   | بَبْدٌ    |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|
| 20=10×2 | 18=9×2  | 16=8×2  | 14=7×2    | 12=6×2    | 10=5×2   | 8=4×2         | 6=3×2    | 4=2×2     |
|         | جَيْلُ  | جَطْزَك | جَحْدَكُ  | جَزُ أَكُ | جَوْحِي  | جَهَهْي       | جَدْبِي  | جَجْطِ    |
|         | 30=01×3 | 27=9×3  | 24=8×3    | 21=7×3    | 18=6×3   | $15=5\times3$ | 21=4×3   | 9=3×3     |
|         |         | دَيْمُ  | دَطْوَلُ  | دَحْبَلُ  | دَزْحَك  | دَوْدَكُ      | دَهْكُث  | دَدْوِي   |
|         |         | 40=10×4 | 36=9×4    | 32=8×4    | 28=7×4   | 24=6×4        | 20=5×4   | 16=4×4    |
|         |         |         | هَيْنٌ    | هَطْهَمُ  | هَحْمُ   | هَزْهَلُ      | هَوْلُ   | هَهَهْكٌ  |
|         |         |         | 50=10×5   | 45=9×5    | 40=8×5   | 35=7×5        | 30=6×5   | 25=5×5    |
|         |         |         |           | وَيْسُ    | وَطَدْنٌ | وَحَحْمُ      | وَزَبْمُ | وَوَوْلُث |
|         |         |         |           | 60=10×6   | 54=9×6   | 48=8×6        | 42=7×6   | 36=6×6    |
|         |         | •       |           | <u> </u>  | زَيْعُ   | زطْجَسٌ       | زَحْوَن  | زَزْطَمُ  |
|         |         |         |           |           | 70=10×7  | 63=9×7        | 56=8×7   | 49=7×7    |

الصلب، وأربعة عشر في مقدم البدن).

| حَيْفُ  | حطبَعُ  | حَحْدَس |
|---------|---------|---------|
| 80=10×8 | 72=9×8  | 64=8×8  |
|         | طَيْصُ  | طَطْافُ |
|         | 90=10×9 | 81=9×9  |

#### حمارة الرياضيات

وقد وضعنا تحت كل كلمة في هذا الجدول القيمة العددية لحروفها، لَيتيسَّر إدراكُ مرامي هذه الحمارة على القارئ، وليستمتع بهذا الذكاء الخارق المُشعِّ منها. فهي حمارة مفارقات وتسليات، استمتعنا بها وتسلينا في صِبَانا إلى حدود التفَرْقَع من الضحك، حيث مُنا نُلقِّب أعضاء فريقنا في كرة القدم بالكلمات التي تحتوي عليها هذه الحمارة، كما كُنَّا نُلقِّب أعضاء فريقنا في توليد الكلمات، كَانْ يقول واحدٌ عددًا من الأعداد فنتبارى في إيجاد نختبرُ بها بعضنا في توليد الكلمات، كَانْ يقول واحدٌ عددًا من الأعداد فنتبارى في إيجاد الكلمة الدالِّ مجموعُ حروفِها على ذلك العدد، مثل: 87، فيقول واحدٌ منا: (لَحْمٌ)، ويقول الثاني: (مَحْلُ)، والثالث: (مِلْحٌ) والرابع: (حُلمٌ)، وهكذا دواليك. ومَنْ عَجَزَ يقول: (أعْطِيتْ حْمَارِي) كما هو مشاعٌ في مثل هذه الحالات فيخرُجُ من اللعبة، وتحكُم علمه المجموعة بما تشاء.

لم نكن نُدركُ أن هذه الحمارة؛ التي طالما تَسلَّينا بها وتَندَّرْنَا بغرابة كلماتها؛ ستنفعُنا في يوم من الأيام، إلى أن وَلَجْنَا المدرسة، وخبَرْنَا مَدَى العِقاب الذي كان يتعرضُ له التلاميذ الذين لم يكن في استطاعتهم ولا في مُكنتِهم استظهارَ جَدولِ الضرب عن ظهرِ قلب كالببغاوات، حينذاك أدركنا أن الحمارة أنقذتنا، وأننا مدينون لها بالشيء الكثير، وفي مُقدِّمتِهِ التفوقُ في الرياضيات التي كان يكرهُها مَنْ عُوقِبُوا بقسوة على جدول الضرب(١).



<sup>(1)</sup> عبد الفتاح السيد الطوخي: مدهش الألباب في أسرار الحروف وعجائب الحساب، ط1، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان 1411هـ/ 1991م، 1/ 26



#### 1 - مراتب الحروف:

قبل الحديث عن مراتب الحروف يجدر بنا الحديث عن مخارجها، وعن ألقابها. فما هي هذه المخارج والألقاب؟ وما الأُسُسُ التي بُنِيتْ عليها؟.

إن للحروف ستة عشر مَخرجًا، ثلاثة منها للحَلق، وثلاثة عشر للفم، كما أن لها أربعة وأربعين لقبًا؛ منها: الحروف المهمومسة، والحروف المجهورة، والحروف الشديدة، والحروف الرخوة، والحروف الزوائد، والحروف الأصلية، وحروف الإبدال، وحروف الإطباق، وحروف الاستعلاء، والحروف المنفتحة، وحروف الاستِفال، وحروف المستعلاء، والمحروف المنفتحة، وحروف المشتِفال، وحروف الصفير، وحروف القلقلة، وحروف المد واللين، والحروف الخفية، وحروف العلة، وحروف الجرس، والحرف العلة، وحروف المحردة، والحرف الجرس، والحرف المستطيل، والحرف المتفشي، وحروف الذلاقة، والحروف المُصمَتة (1)، وما إلى ذلك من الألقاب التي تنبع من مكانة الحرف ووظيفته، وآلة أدائه ومرتبته.

<sup>(1)</sup> محيى الدين الطعمي: إحياء علوم الصوفية، ط 1، المكتبة الثقافية، بيروت 1414هـ/ 1994م، 2/ 386، 387.

رغم تعدد ألقاب الحروف ووظائفها، فإن مراتبها لا تخرج عن ثلاثٍ؛ هي:

أ - الحروف الفكرية (=الخيالية).

ب - الحروف اللفظية (= النفسية).

ج - الحروف الرقمية (= البيانية).

وهذه الأخيرة على درجتين:

1 ـ درجة الوضع المفرد: وهي المعروفة بالألفبائية: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي.

2 ـ درجة الوضع المردوج: وهي المعروفة بالأبجدية: أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.

ومن الوضع المفرد الحرفُ المركَّبُ (لا = لام ألف)، فيبقى ثمانية وعشرون حرفا على عدد المنازل، لكل حرف منها خاصية، بل إن بعضها أكثر خاصية من بعض، فمنها ماله الاتصال القَبْلي، وليس له الاتصالُ البَعْدِي كالدال والذال والراء والزاي والواو والألف، وغيرها من الحروف التي لها الاتصالات، ومنها المتشاكلُ الذي لا يُشبه الفلك كرأس الميم والواو، ومنها الذي يشبه الفلك المنظور كالنون.

فكل صنف من الحروف له فضائلً وأمور تختص به، فالحرف يُشبه الحرف من وجوه كثيرة، فتارة يُشبهه من جهة الصورة كالباء، والتاء، والثاء، والثاء، والحاء، والخاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، إذا عُريت من دليلها الذي هو النقط. وتارة يُشبِهه من جهة أعداد بسائطه كالعَين والغين، والسين، والشين، وكالألف والزاي واللام، وكالنون والصاد والضاد، وما بقي من حروف يُشبه بعضها بعضا في هذه الحقيقة. فإذا أنحِذُوا من هذه الحروف يَنُوبُ كل واحد عن صاحبه في العمل، فينوب السينُ عن الشين، والعينُ عن الغين، لأن الحرف قد يكون في العمل مُعطيًا معنىً وتفسيرًا، ومن ثمة يُنظر إلى شبيهه في البسائط الذي يُعطي ضده، فيكون بَدَلَه ويَحل محله، كالهاء والواو مثلا، فإن بسائطهما واحدة بالعدد، وأفلاكهما كذلك «فيكون في الشكل حرفُ الواو

وهو باردٌ، والبَرْدُ يُعطي البُطء في الأشياء، وأنت تحب السرعة فيها، فتأخذ الهاء بَدَلَه لَدي هو حرف حَارٌ، أو الطاء أو الميم أو الفاء أو الذال» (1). وكيف ما كان فإن الحرف؛ مواء من جهة شكله أو جهة أعداد بسائطه؛ له أسرار في جميع مراتبه منها: أن يكون آخره كُونه، مثل الميم والواو والنون. فالواو هو أول عدد تامٍّ، إذ له من العدد ستة، وأجزاؤه منه، وهي النصفُ (=ثلاثة) والثُّلث (=اثنان)، والسُّدسُ (=واحد). فإذا جُمعَت كانت من الكل. فالواو عند أصحاب الحروف يُعطي ما تُعطيه الستة من العدد عن العدديين كُنْيِثاً غُورِيّين القائلين بقيام حركة الكون على الأرقام، فحرف الواو مُولَّدُ عن حرفين هما: الباء والجيم، والباء لها رتبة العقل الأول لأنه الموجود الثاني في الرتبة الثالثة من نوجود، والجيمُ أول مقامات الفردانية. فإذا ضربتَ الباء في الجيم كان الخارجَ الواوُ، فهي والهاء إذن عَينُ (الهُو)التي يُقالُ لها (الهُويَّة). فصورة نُطقِ الواو هكذا (وَاوُ) تُعطي فني والواو الأولى واوُ الهوية، والهاء مُدرَجة فيها اندراجَ الخمسة في الستة فأغنت عنها، والواو الأحرى واو الكون.

فهُوية الكون هي من هوية الحروف، وهوية الحروف هي من هوية النفَس نرحماني، وما يظهر من الاختلاف ليس إلا تنويعا لهذه الهوية الشاملة إذا نظرنا إليها من ناحية الأفلاك والعناصر والطبائع والظلمة والنور والفرَح والتَّرِح، فالكون هو هذه المنظومة المتنوعة بجميع تلويناتها، يُظهرها الحرفُ وتَظهَرُ فيه وكأنها هو، أو كأنه هي.

# 1.1 الحروف الأربعة والعناصر الأربعة:

إن اسم الله مُكون من أربعة أحرف (= ألف، لام، لام، هاء) وكذلك اسم محمد، واسم عيسى، واسم موسى، واسم داود، من أربعة أحرف. والكون من أربعة عناصر مُرتبة من خفيف إلى كثيف: النار أولا، ثم الهواء، ثم الماء، ثم التراب، وتَجمَعُها حروف (نَهِمْتُ). فالنار نِسبتُها واحدٌ، والهواء نسبتُه اثنان، والماءُ نسبتُه ثلاثة، والتراب نسبتُه

<sup>(1)</sup> ابن عربي: كتاب الميم والواو والنون، حققه وضبطه وقدّم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار المحبة ببيروت، ودار آية بدمشق 2002 م/ 2003 م، ص: 56، 57.

أربعة. وحيث إن الكون من العناصر الأربعة فإن تربيعَها هو 16، وتَكعيبَها هو 64 أيْ طُولُ عرض وارتفاع، مما يعني أن الكون كله لا يزيد عن 64 موقعًا، ولأجل ذلك بُني علم الرمل على ستة عشر شكلا، وكل شكل على أربع طبقات، تُكوِّن بمجموعها 64 طبقة كحالات الكون وطبقاتِه ومواقعِه. وبُنِي عِلمُ الموسيقَى على الأربعة الأزمنة حتى وصل إلى 64 طبقة في الزمن الموافقة لحالات الكون (1) وهذا مؤشر دالٌّ على أن الأربعة هي أُسُّ الكونِ والنَّبوةِ والعلوم، وإن دائرةَ هذه كلها هي الدَّالُ.

### 2.1 عدد الحروف ...عدد المنازل:

وزيادة على هذا فإن عدد الحروف الهجائية هو نفسه عددُ المنازل في الأبراج الفلكية، أي 28 حرفًا بثمّانية وعشرين منزلاً. وقد خص ابن عربي كل حرف من حروف الهجاء بقصيدة خاصة، تتكون من عشرة أبيات، يبدأ كل بيت من أبياتها بذلك الحرف وينتهي به. فعن الألِف يقول: (البسيط)

أُنظُرْ إِلَى الألِفِ مِنْ مَدْلُولِ أَسْمَاءِ وَكَوْنُهُ عَيْنَ كُلِّيٍّ عَيْنَ أَجْزَاءِ وعن الباء: (الخفيف)

بِالَّذِي قُلْتُ إِنَّهُ عَسِيْنُ مَا بِي مِنْ سُوَّالٍ وَمَنْطِقٍ وَجَوَابِ وعن التَّاء: (الطويل)

تَــوَلَّيْتُ عَنْهَا طَاعَةً حَيْثُ مَلَّتِ فَيَالَيْتَ شِعْرِي بَعْدَنَا هَـلْ تَولَّـتِ وعن الثاء: (الطويل)

جَمِيلٌ وَلَا يَهْ وَى، جَلِيُّ وَلَا يُرَى لَقَدْ حَارَ فِيهِ صَاحِبُ الْفِكْرِ والْحُجَجْ

<sup>(1)</sup> عبد الفتاح السيد الطوخي: مدهش الألباب في أسرار الحروف وعجائب الحساب، ط 1، المكتبة الثقافية، بيروت 1411 هـ/ 1991م، 1/ 31، 32.

وعن الحاء: (السريع)

حَمِدْتُ الْإِلَهَ يُعَدِّسُ الْأَرْوَاحَا

وعن الخاء: (الطويل)

خَـبيرٌبِمَا أَبْدَى عَليمٌ بِمَا أَخْفَى

وعن الدال: (الطويل)

ذَنَا وتَدَلَّى عَبْدُ رَبِّ وَرَبُّ هُ

وعن الذال: (الكامل)

ذَلَّ لُ وُجُودَكَ لَاتَكُن ذَا عِزَّةٍ

وعن الراء: (الطويل)

رَأَيْتُ وُجُودَ الدَّوْرِ يُعْطِي الدوَائِرْ

وعن الزاي: (الرمل)

زَمِّ لُونِ ـــي زَمِّ لُونِ ــي لَاتَـقُـلْ

وعن السين: (الطويل)

سَأَحْرِفُ عَنْ قَوْمٍ عَنِ الْحَقِّ أَعْرَضُواْ

وعن الشين: (الطويل)

شَهِدْتُ الَّذِي قَدْ مَهَّدَ الأَرْضَ لِي فُرْشَا

وعن الصاد: (الرمل)

صَادَنِي مَنْ كَانَ فِكْرِي صَادَهُ

وعن الضاد: (مجزوء الخفيف)

ضاق صَــدْدِي لِمَا أتَــي

وعن الطاء: (الكامل)

طَابَتْ مَطَاعِمُ مَنْ يُحقِّرُ قَــدْرَهُ

بِاللَّامِ لَا بِالْبَاءِ وَالأَشْبَاحَا

عَلَيَّ مِنَ االتَّفْرِيغِ مِنْ كَرَمِ السَّخِّ

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ أَجِدْ غَيْدَ وَاحِدِ

حَتَّى تَصِيرَ بِنَشْأَتَيْكَ جُذَاذَا

وَيُعْطِي وُجُـودُ الدَّوْرِ فِيـهِ الدَّوَائِرْ

إِنَّنِي الشَّهْــرُ الَّــذِي فِــي شَهْـر نَازْ

بِنَا، فَهُمُ الْأَفْرَادُ يُدْعَوْنَ بِالْخُرْسِ

شُهُودَ إِمَامٍ حَاكِمٍ حَكَمَ الْعَرْشَا

مَالَهُ وَالله عَنْهُ مِنْ مَحِيض

لِوُجُــودِي بِـهِ القَضَـا

فَمَضَى عَلَى حُكْم الوُّجُودِ وَمَا سَطًا

وعن الظاء: (الوافر)

ظَلَامُ اللَّيْلِ مُعْتَبَرُ لِعَبْدٍ

وعن العين: (الطويل)

عَلِمْتُ بِمَا فِي الْغَيْبِ مِنْ كُلِّ كَائِنٍ

وعن الغين: (الطويل)

غَنِيٌّ عَنِ الأَكْوَانِ بِالذَّاتِ وَالَّذِي

وعن الفاء: (الطويل)

فَرَرْتُ إِلَى رَبِّي كَمُوسَى وَلَـمْ يَكُنْ

وعن القاف: (الطويل)

قَرَأْتُ كِتَابَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ مُفْهِمًا

وعن الكاف: (الطويل)

كَبِرْتُ بِمُلْكِ المُلْكِ إِذْ كَانَ مِنْ مُلْكِي

وعن اللام: (البسيط)

لِلَّهِ دَرُّ رِجَالٍ مَالَـهُ مَ دُوَل

وعن الميم: (الطويل)

مُـرَادِي مُـرَادُ الطَّالبِينَ أُولِـي النُّهَى

وعن النون: (الطويل)

نَـهَانِي وِدَادِي أَنْ أَبُـثٌ سَـرَائِـرِي

وعن الهاء: (البسيط)

هـُوِّيَّةُ الحَقِّ أَسْرَارِي وَأَعْضَائِي

وعن الواو: (الطويل)

وَدِدْتُ بِأَنِّي مَاعَلَوْتُ كَمَا عَلَوْاْ

لِعَبْدٍ عِنْدَهُ يَقَظَهُ

وَمَا لا فَمَا قُلْنَا وَمَا أَدْرَكَ السَّمْعُ

لَهُ مِنْ سَنَا الأَسْمَاءِ مَا لَيْسَ يُبْلَغُ

فِـرَارِيَ عَـنْ خَـوْفٍ عِنَايَــةُ مُصْطَفى

فَلَمْ أَرَ مَشْهُودًا سِوى أَلْسُنِ الْخَلْقِ

أُسَخِّرُهُ مِنْ غَيْرِ مَيْنٍ وَلَا إِفْكِ

وَهُمْ يُقِيمُونَ مَا فِي الدَّهْرِ مِنْ دُوَلِ

وَحَالُهُمُ حَالِي وَعِلْمُهُم عِلْمِي

إِلَى أَحَدٍ غَيْرِي فَمِتُ بِكِتْمَانِي

فَلَيْسَ فِي الْكَوْنِ مَوْجُود سِوى اللَّهِ

عَلَيْهِ وَأَنِّي مَادَنَـوْتُ كــما دَنــوْا

وعن اللام ألف: (الكامل)

لَا تَتَخِذْ غَيْرَ الإِلَهِ وَكِيلاً وَلْتَتَّخِذْ نَحْوَ الْإِلَهِ سَبِيلاً وَلْتَتَّخِذْ نَحْوَ الْإِلَهِ سَبِيلاً وَعَن الياء: (الطويل)

نْ مَا لَيْدُعُ وَ أَجَابَ الْمُنَادِيَا الْمُنَادِيَا الْمُنَادِيَا الْمُنَادِيَا (١)

# 3.1 الحروف اللفظية والرقمية والفكرية:

يقسِّم العارفون الصوفيون الحروف إلى ثلاثة أقسام:

أ- الحروف اللفظية: (= النفسية) يوجد منها عالم الأرواح، ولا ظهور لها في عالم نحس. ومعنى هذا أن كل حرف تُلُفِّظَ به، يُخلق منه مَلَكٌ يُسبِّح الله تعالى، فإنْ تُلفِّظ بحرف من الشر خُلق منه ملك عذاب، بحرفٍ من الخير خُلق منه ملك عذاب، وكان من جملة ملائكة العذاب، وإن تاب المتلفظ بذلك الحرف انقلب الملاك إلى ملاك رحمة. فلينظر الإنسان إلى لسانه، وإلى أين يؤدي به، ولينظر إلى الحرف على أنه جسر شقائه أو سعادته، فاللسان أرضٌ والحرف زرعها، وكم لسانٍ أنبتَ زَقُّومًا زُوَامًا، وآخرَ أطلعَ زهورًا نجومًا، فليحذر الإنسان مما يَتَلفَّظُ به.

ب- الحروف الرقمية: (= البيانية) يُوجَدُ منها عالمُ الحِس، أي عالمُ الشهادة الذي تدركه العقول والأبصار، وتتلاقح فيه الفهوم والأفكار.

ج- الحروف الفكرية: (= الخيالية) يُوجَد منها عالم الخيال، أي ما يُوجَد عن حُكم التخيل. وهو تخيلان:

\* تخيلُ عامة الناس، ويندرج أغلبه في التمّني لأنه من النادر أن يُوجَد منه شيء

<sup>(1)</sup> ابن عربي: ديوان ابن عربي، شرح أحمد حسن بسج، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1416هـ/ 1996م، ص: 205 إلى 291، حيث يبلغ مجموع الأبيات التي كرَّسها ابن عربي للحروف وأسرارها ومعانيها الخفية 2902 بيتا، تُعتبر بحق ديوان الحروف، أو ديوان أبجدية الوجود.

\* تخيل العارفين، ويتحقق في الحين، لأن لهم تصرفًا في الحروف وبالحروف كلها لفظية كانت أو رقمية أو فكرية، زيادة على تصرف رابع يسمُّونه التصرف بالجانب الأَّحْمَى (1)، ولا يعلمه إلا الرسل دون الأنبياء، فكل رسولٍ بُعث إلى قومه أطلعه الله على ما في بواطنهم من الطبع، و ما دارت عليه جِبِلَّاتُهم، فعاملهم بحسب طباعهم ليدوم قيامهم بالتكليف، إذ أنه لو لم يجر على طباعهم لبطلت رسالته من أول وهلة، أما محمد عَلَيْ فقد أطلعه الله على طباع الوجود كله، فَعَامَلَ كل طائفة على حسب طبيعتها.

وإلى جانب هذا التقسيم للحروف هناك تقسيمات أخرى لها، تتغيا غايات مخالفة، كتقسيمها إلى نورانية وظلمانية، وإلى سعيدة ونحِسة.

### 4.1 الحروف النورانية والظلمانية:

فالنورانية هي ثلاثة عشر حرفا: ط، ر، ق، س، م، ع، ا، ل، ن، ص، ي، ح، ه، يتم التصرف بها في الروحانيات والعقول والأنفس والخواطر والأحاسيس والهواجس والخيالات والأفكار، وكل شيء عقلي.

وضدها الحروف الظلمانية، وهي أربعة عشر حرفا: ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، و، يتم التصرف بها في الماديات؛ لأنها نارية وترابية ومائية وهوائية؛ كالأجسام والنباتات والحيوان، وكل شيء حِسِّي، وعن هذا التقسيم يقول الشيخ علي ابن سِينا: «إن المخلوقات انقسمت إلى قسمين: عُلوِي روحاني، وسُفلي جسماني. فالعلوي لطيف ومضيء، والسفلي كثيف ومُظلم، والعلوي معقول، والسفلي محسوس، فالعلوي مطلوبٌ ومرغوبٌ، والسفلي طالب راغب، ومن هنا كانت الحروف النورانية

<sup>(1)</sup> الشيخ علي حرازم برادة: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس أحمد التجاني، وبهامشه (رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم) لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1382 هـ/ 1963م، 1/ 241.

غُوية، والمظلمة سُفلية، وكل هذا ليتمكن العالَم الإنساني من القبض على الزِّمَامَين، ويجمع الأمرين»(1).

# 5.1 الحروف السعيدة والنحسة والممتزجة:

كما تنقسم الحروف كذلك إلى حروف سَعدٍ ونَحْسٍ وامتزاج. فالسعيدة هي لأحرف المهملة، أي التي ليست عليها نقط، وهي ثلاثة عشر حرفا هي: ١، د، ه، و، ح، ص، ك، ك، ك، م، س، ع، ص، ر، وتنقسم إلى الطبائع الأربع:

- 1 النارية: وأحرفُها هي: ١، هـ، ط، م.
  - 2 الهوائية: وفيها حرفان: ك، س.
- 3 -المائية: وأحرفها هي: د، ح، ل، ع.
  - 4 الترابية: وفيها حرفان: و، ص.

والنحسة هي الأحرف المنقوطة مَثْنَى وثُلاث، وعددها خمسة أحرف هي: ت، ث، ش، ق، ي وتنقسم إلى الطبائع الثلاث:

- 1 الهوائية: وفيها حرفان:
- 2 النارية: وفيها حرف واحد.
  - 3 الترابية: وفيها حرفان.

ولم تدخل فيها الطبيعة المائية، لأن الأحرف المائية كلها سعدٌ وخير مَحْضٌ.

أما الممتزجة فهي الأحرف المنقوطة بنقطة واحدة، وعددها عشرة أحرف هي: ب، ج، خ، ذ، ز، ض، ظ، غ، ف، ن.

<sup>(1)</sup> ابن سينا: نقلًا عن «الكشف في علم الحرف» للشيخ أحمد البوني، ط1، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت 1425هـ/ 2004 م، ص: 32، 33.

وتنقسم إلى الطبائع الأربع:

1 - النارية: وفيها حرفان: ف، ذ.

2 - الهوائية: وفيها ثلاثة أحرف: ج، ز، ظ.

3 - الترابية: وفيها ثلاثة أحرف: ب، ض، ن.

4 - 1 المائية: وفيها حرفان: خ.غ $^{(1)}$ .

فما القوة التي تكتسبها الحروف في كل تقسيم من هذه التقسيمات؟وفي كل طبيعة من هذه الطبائع؟ وما أسرارُ مفاعيلها في الوجود؟

# 2 - طبائعها وأسرارها:

الحروف أمة من الأمم لا تموت، لها أرواحٌ دائمة الفيض والهبوط أبد الآباد، من العالم الأعلى على أشكال الحروف الموجودة في العالم الأدنى. وهذه الأرواح أبدية الفيض، دائمة الهبوط على الدوام، قائمة مقامها الذي خُلقت فيه، تلزم ما لزمته الأفلاك ملازمة لفيض الأرواح على أشكالها(2)، ومتماهية مع طبائعها، وذلك لأنَّ جهاتِ فَيضَانِ الأرواحِ قد اختلفت، واعتدلت إلى أربع جهات، اختُصت كل جهة بقسم دون الآخر، فقسمت أربعة أقسام؛ كل قسم سبعة أحرفٍ له طبعٌ وروحٌ.

القسم الأول أحرفه: ١، هـ، ط، م، ف، ش، ذ، تهبط عليها أرواح نارية، والقسم الثاني أحرفه: ب، و، ي، ن، ص، ت، ض، تهبط عليها أرواح يابسة. والقسم الثالث أحرفه: ج، ز، ك، س، ق، ث، ظ، تهبط عليها أرواح رطبة. والقسم الرابع أحرفه: د، ح، ل، ع، ر، خ، غ تهبط عليها أرواح مائية (٤)، ومن هذا الهبوط أتت طبائع الحروف التي هي كالعقاقير،

<sup>(1)</sup> م.س، ص: 25، 30.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 23.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص: 24.

وككل الأشياء، لها خواص بانفرادها، ولها خواص بتركيبها من حيث الألفاظ.

فالحق قد جعل النطق في الإنسان على أتّم الوجود، وذلك بأن جعل له ثمانية وعشرين مقطعا للنفس، يُظهر في كل مَقطَع حرفا مُعينا مختلفا عن الآخر في الطبيعة في نسر. فالعين واحدة من حيث النفس، وكثيرة من حيث المقاطع (1) وما النطق إلا سريان في الوجود بكُلية الذات، يَعرفُ هذا علماء الحرف الذين أدمنوا سِرَّه، وتوصَّلوا به لما لا يُتَرصَّل بغيره من العلوم المتداولة في العالم، فقوة الحرف من قوة عددِه وشكلِه وطبعِه.

# 1.2 قـوة الحروف:

وللعمل بالحروف شرائط يلتزم بها من اشتغل بهذا العلم، وذلك لأجل استخراج سرارِ الخَليقة وسرائرِ الطبيعة، ورُفعِ حُجب المجهولات، والاطلاعِ على مكنون خبايا تقنوب

فالحرف قوة وسُلطة، وهاتان آتيتان من قوة عدده في أبعاده الكبرى والصغرى، ودرجتِه فيها. إذ درجتُه تلك هي قوته في الجسمانيات، أما قوته في الروحانيات فتنتج عن ضربه في مثله. هذا في الحروف غير المنقوطة، أما المنقوطة فهي مراتب لمعانٍ أخرى.

وكل شكل من أشكال الحروف له شكلٌ في العالم العُلوي، منه المتحرك والساكن، و لعُلوي والسفلي، كما تُبيِّن ذلك الجداول الموضوعة في الزِّيَّاج، مما يعني أن قوى لحروف على ثلاثة أقسام:

الأول: ويُعتبرُ أقلَها قوةً، وقوته تظهر بعد كتابتها، حيث تكون هذه الكتابة لعالم روحاني مخصوص بذلك الحرف المرسوم، ومتى خرج ذلك الحرف بقوة نفسانية، وجمعَ همَّة، كانت قوى الحروف مؤثرة في عالم الأجسام.

الثاني: وتكون قوة الحروف فيه مُمثَّلة في الهيئة الفكرية التي تَصدُر عن تصريف نروحانيات لها، فهي قوة في الروحانيات العُلويات، وقوة شكلية في الجسمانيات

<sup>(1)</sup> عصام محفوظ: مع الشيخ الأكبر ابن عربي، ط 1، دار إرابي بيروت لبنان، 2003م، ص: 119.

السفليات.

الثالث: وفيه تكون قوة الحروف جامعة الباطن، أي القوة النفسانية المكوِّنة لها فتكونُ قبل النطق بها صورة في النفس، وبعدَ النطق بها صورة في الشكل وقوة في النطق. هذا عن قوتها؛ أما عن طبائعها المنسوبة إليها فهي الحرارة واليبوسة، والحرارة والرطوبة، والبرودة واليبوسة، والبرودة والرطوبة. فالحرارة جامعة للهواء والنار وهما (اهطم فش ذج زك س ق ث ظ)، والبرودة جامعة للهواء والماء (ب و ي ن ص ت ض دح ل ع ر خ غ)، واليبوسة جامعة للنار والتراب (اهط م ف ش ذ و ي ن ص ت ض). وهذا سِرُّ العددِ اليَمَانِيِّ الذي يُبيِّنُ نسبة حروف الطبائع، وتداخلَ أجزاء بعضها في بعضٍ، وتداخلَ أجزاء العالم فيها شفلياتٍ وعُلوياتٍ «بأسباب الأمَّهات الأوَّلِ، أعني الطبائع الأربع المنفردة»(1)، ومن هذا التداخل تستمد الحروف خواصها.

# 2.2 خواص الحروف:

منها أن كل حرف له مَقطعٌ خاصٌّ في النفَس الإنساني، لا يتماثل مع أخيه، ومنها أن كل حرف كذلك له منزلة في منازل الأبراج، وله قوة عددية ونسبة من العناصر الأربع. الشيء الذي أَهَّلَ كل حرف ليتضمَّن سِرَّاً خاصًا به، وجعل المشتغلين بالحُروف يتصرفون فيه بسِرِّ.

فما هو هذا السر؟ وإلى ماذا يرجع؟

لقد انقسم المهتمون بسر التصرف الذي في الحروف إلى طائفتين: طائفة تُرجعُ هذا السر إلى المزاج الذي لِكُلِّ حرف، وطائفة تُرجعه للنسبة العددية لكل حرف.

أ- الطائفة القائلة بالمزاج: وتُقسِّم الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة أصناف كما العناصرُ، وتخصُّ كل طبيعة بصنف من الحروف يقع التصرف في طبيعتها فِعلاً وانفعالا

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: المقدمة، تحقيق وتعليق: محمد صِدِّيق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، لا طبعة القاهرة 2005 م، ص: 640، 641

حدث الصنف، حيث تُنوِّعُ هذه الطائفة الحروف بقانون صناعيٍّ تُسميه التكسيرَ إلى نارية وهو ئية ومائية وترابية على حسب تنوع العناصر. فالألِفُ للنار، والباء للهواء، والجيمُ حدء. والدال للتراب، ثم تُعَينُ لعنصر النار سبعة حروف؛ هي: ا، هه، ط، م، ف، س، ذ، ويعنصر الهواء سبعة حروف كذلك هي: ب، و، ي، ن، ض، ت، ظ، ولعنصر الماء أيضا حية حروف هي: ج، ز، ك، ص، ق، ث، غ، ولعنصر التراب هو الآخر سبعة حروف: د، ح. ن. ع، خ، ش، مُعتبرةً أن الحروف النارية هي لدفع الأمراض الباردة ولمُضاعَفة قوة حرارة حيث تُطلب مضاعفتُها، وأن الحروف المائية هي أيضا لدفع الأمراض الحارة من حُمَّياتٍ وغيرها(١).

ب-الطائفة القائلة بالنسبة العددية: وتُرجِعُ سِرَّ التصرف الذي في الحروف إلى حسبتها العددية، حيث ترى أن حروف (أبجد) دالة على أعدادها المُتعارَفة وضعًا وطبعًا، في نفسها كذلك، كما بين الباء والكاف والراء د بينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها كذلك، كما بين الباء والكاف والراء حدادتها كلها على الاثنين في كل مرتبة، فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد، والكاف على ثنين في مرتبة العشرات، والراء على اثنين في مرتبة المئات، وكما بين الدال والميم في تناء لدلالتها على الأربعة، وبين الأربعة والاثنين نسبة الضّعف<sup>(2)</sup>.

فالتصرف في عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء المُركبة منها، وتأثرُ الكون بدك، يُعتبر أمرًا ثابتا ومشهودًا ومتواترا. ولكنه ليس واحدا لدى الطائفتين، فهو عند مشتغلين بالطلسم – وما الطِّلَسْمُ إلا مقلوبه – أقوى روحانية من جوهر القهر، ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء جَسَدٌ في جسَدٍ وموضوعُ الطِّلسم روحٌ في جسد، لأنه يربط طبائعَ العُلوية بالطبائع السفلية، والطبائعُ السُّفلية جسد، والطبائع العُلوية روحانية.

والتصرفُ في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس والهمة البشريتين، وذلك لأن النفس لإنسانية مُحيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات، أما تصرفُ أصحاب الطلسمات فإنما

<sup>11)</sup> م.س،ص: 618.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 619.

هو كامنٌ في استنزالِ روحانية الأفلاك وربطِها بالصُّور أو بالنسَبِ العددية للحصول على نوعِ مزاج يَفعلُ فعلَ الخميرةِ فيما حصل فيه (1). وهذا التصرُّف يَبْنُونَه على الكمال ألأسمائي؛ الذي مَظاهرُه أرواحُ الأفلاك والكواكب، وعلى طبائِع الحروف وأسرارها السارية في الأسماء، والأكوانُ على نظام مخصوص تنتقل في أطواره هذه الأكوان، وتُعربُ عن أسراره.

وهذا هو سببُ حدوثِ علم أسرار الحروف؛ الذي هو من تفاريع علم السيمياء؛ لا يُوقَفُ على موضوعه ولا تُحاط بالعدد مسائلُه، لكنه في المحصِّلة يبقى ثمرة تصرُّفِ النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحُسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الكون<sup>(2)</sup>.

### 3.2 سيمياء الحروف:

ومن فروع علم السيمياء المشارِ إليه استخراجُ الأجوبة من الأسئلة، بارتباطات بين الكلمات حَرفية، وهذا يشْبِه ما يُسَمَّى بالمُعايَاةِ والمسائلِ السيَّالة، وبالجَفْرِ. تُسْتعمَل فيه الحروف بطريقة سيميائية رمزية، وكذلك الدوائرُ والأشكال الهندسية، والتوافقات العددية، مما يُوحِي بأن كل هذا أصلٌ في الوصولِ إلى المعرفة الاستقبالية. وسنوضح هذا بمثالين: الأول من ابن عربي يتحدث فيه عن وقائع إلهيةٍ ستحدثُ في دمشق، وعن دلالة هذه الوقائع على الحُظوة الربانية الفريدة التي سينالها. والثاني من أبى العباس السبتي (524هـ/ 1130م - 601هـ/ 1205 م) في منظومته المسمَّاة بـ «الزايرجة».

يقول ابن عربي: «يَخرجُ النبي والولي من المحو والإثبات، ويُشق دوائرُ السمع والبصر والعلم عن الولي في دال دمشق، فإذا انشق دائرة السمع مَلَكَ الجيمُ، ودَكَ الجبلَ، وخرج منه يَاءُ النداء، فيسمعُ الولي ما لم يسمع غيره من الله، فيسمعُ أن الجيم يهلِك بمجيء الجبار إليه في صورة عدوه، فيَظفرُ عَدوه عليه. وإذا انشق دائرةُ البصر

<sup>(1)</sup> نفسه بالمُعطيات ذاتها.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 618.

هن العينُ، ودُكَ باءُ الجبل، وخرج منه دال الدُّول، وظهرت يد الله التي فوق الأيادي في نولي، وهي يَدُ الجمع والتفرقة، فيها ياءاتُ الإضافة، ودالات الدولة والأديان كلها، ويصير الجبلُ بدلاً مكان بَدَلِ، فيُنصرُ الولي، ويَرَى ما لم يَرَ غيرُه من رب العالمين. وإذا نشقت دائرة العلم هلك العينُ الأخرى، وما بتعلق بدائرته، ودُكَ لامُ الجبل،، وخرج منه سينُ، وصار الجبل (سَلْ تُعْطَ)، وعند ذلك عَلِمَ الولي ما لم يَعلم غيره من الرحمن نرحيم، وعند ذلك يزول القهر عن صورة المحو والإثبات، بنزول مَحْضِ اللطف في غير الفعل الإلهي في الولي، فيقع في صريح الفهم (الله فوالُ القهرِ عن صُورة المحو في الفعل الإلهي في الولي، فيقع في صريح الفهم أي السنة التي تمَّت فيها البِشَارةُ بما سيقع لاحقًا في سنة 635هـ، وإذَنْ فإدراكُ ما في هذا النص من مَرام يتوقفُ أولا على إدراك الدلالة كُلانية لحروفه السيميائية؛ وعلى رفطها بالوقائع القَبْلية لجبل دمشق قبل سنة 536هـ، في الالتواء والتخفي. فحروفُ السيمياءِ ما هي إلا لُعبة روحانية تُمارسُ كفهورَ في التخفي، وتُعلن عن المستقبل في الحاضر.

أما زايرجة السبتي فهي عبارة عن منظومة يبلغ عدد أبياتها 115 بيتًا، بيّن ابنُ خلدونَ كيفية العمل بها، وصفة دوائرها وَجَدْوَلها المكتوب حولها، وكشف عن الحق فيها<sup>(2)</sup>. فهي إذن منظومة تتعلق بأسرار الحروف وتقسيمها إلى أقسام متناسبة بين الكائنات و لأحداث والوقائع تناسبًا مخالفًا لأعمال السّعْرِ والشعوذة والطّلّشمات، ومُقاربًا للكرامات، وتمتّ إلى السيمياء الروحانية المشتعلة بالحروف والدوائر والجداول و نمثلثات والمتوازيات والأعداد، والمهتمّة بإظهار الجواب في بيتٍ من الشعر على وزن البيت المتخذِ مفتاحًا للعمل.

<sup>1)</sup> ابن عربي: رسالة (بحر الشكر في نهر النكر)، ضمن (رسائل ابن عربي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى)، دراسة وتحقيق: قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل، ط1 منشورات المجمّع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 8991م، ص: 215، 216.

<sup>2)</sup> المقدمة، ص 126 - وانظر النص الكامل لهذه الزايرجة في الصفحات: 226 إلى 628، وتوضيح ابن خلدون لها في ص: 628-645.

وقد أسقط عليها باحث معاصرٌ مظهرًا مِنْ مظاهر العصر حيث اعتبرها «محاولة عربية قديمة لتصميم جهاز يُشبِه الحاسوب، فهي تقوم على أسرار الحروف والتناسب بينها وبين الأحداث والكائنات، ولا تختلف عن الحاسوب إلا في طريقة العمل»(1)، غير أن هذا الرأي لا يخلو مِنْ تهافتٍ، فالزمنُ صيرورة وسيرورةٌ متجهةٌ سَهْمِيًّا صوبَ اللانهائي لا تكرارَ فيها ولا تناسخ، فما يقع الآن لا يُمكن أن يُعيد نفسه غدًا، وما سيقع مستقبلا لا يمكن أن يكون قد وقع في الماضي. إن سمة الزمن هي التجدُّدُ والتطورُ، وليس التَّحَلُزُنُ والركودُ وإعادةُ الوقائع.

وهذه أبيات من الزايرجة: (الطويل)

يَقُولُ سُبَيْتِيُّ وَيَخْمَدُ رَبَّهُ الْعَالِمِ السِدِي أَلَا هَلِهِ زَايَرْجَةُ الْعَالِمِ السِدِي فَمَنْ أَحْكَمَ الوَضْعَ فَيَحْكُمُ جِسْمَهُ وَمَنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ فَيُدْرِكُ قُوتًا وَمَنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ فَيَدْكُمُ سِرَّهُ وَمَنْ أَحْكَمَ التَّصْرِيفَ يَحْكُمُ سِرَّهُ

مُصَلِّ عَلَى هَادٍ إِلَى النَّاسِ أُرْسِلا تَرَاهُ بِحَيَّكُمْ وَبِالْعَقْلِ قَدْ جَلَا وَيُلْعَقْلِ قَدْ جَلَا وَيُدْرِكُ أَحَكَامًا تَدَبَّرَهَا الْعُللا وَيُدْرِكُ لِلتَّقْوَى وَلِلْكُلِّ حَصَّلا وَيُعقِلُ نَفْسَهُ وَصَحَّ لَهُ الْسولا وَيَعقِلُ نَفْسَهُ وَصَحَّ لَهُ الْسولا



فَهَذِي سَرَائِرُ عَلَيْكُمْ بِكَتْمِهَا فَطَاءٌ لَهَا عَرْشُ وَفِيهِ نُقُوشُنَا وَنَسْبُ دَوائِرٍ كَنِسْبَةِ فُلْكِهَا وَأَخْرِجْ لِأَوْتِارٍ وَارْسُمْ حُرُوفَهَا وَأَخْرِجْ لِأَوْتِارٍ وَارْسُمْ حُرُوفَهَا أَقِمْ شَكْلَ زِيرِهِمْ وَسَوِّ بُيُوتَهُ

<sup>(1)</sup> د. حسن جلاب: أبو العباس السبتي، سلسلة (أعلام التصوف المغربي3)، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 1428هـ/ 2007 م، ص: 70.

وَسَوِّدْ دَوَائِرًا وَنَسْب حُرُوفُهَا وَعَالَمَهَا أَطْلِقْ وَالْإِقْلِيمَ جَدُولا

فَختِّمْ بُيُوتًا ثُمَّ نَسِّبْ وَجَـدْوِلا وَعِلْم طَبَائِعِهَا وَكُلُّهُ مَثَّلًا وَيَعْلَمُ أَسْرَارَ الْـوُجُـودِ وَأَكْمَـلا وَأَحْدُونُ سِيبَوَيْهِ تَأْتِيكَ فَيْصَلا

فَإِنْ شِئْتَ تَدْقِيقَ الْمُلُوكِ وَكُلَّهُمْ عَنَى حُكْم قَانُونِ الْحُرُوفِ وَعِلْمِهَا فَمَنْ عَلِمَ الْعُلُومَ يَعْلَمُ عِلْمَنَ الْعُلُومَ لَعْلَمُ عِلْمَنَا وَتَأْتِيكَ أَحْرُفٌ فَسَوِّ لَضْرِبِهَا

إِذَا كَانَ سَعْدٌ وَالْكَوَاكِبُ أَسْعَدَتْ وَإِيفَاعُ دَالِهِمْ بِمَرْمُوزِ ثُمَّةٍ وَأُوْتَارُ زِيرهِمْ فَلِلْحَاءِ بَمُّهُمْ وَأَدْخِلْ بِأَفْلَاكٍ وَعَدِّلْ بَجَدْوَلِ فَأَصْلٌ لِدِينِنَا وَأَصْلٌ لِفِقْهِنَا فَنَخْرُجُ أَبْيَاتًا وَفِي كُلِّ مَطْلَب ثريكَ صَنَائِعًا مِنَ الضَّرْبِ أُكْمِلَتُ

فَحَسْبُكَ فِي الْمُلْكِ وَنَيْلِ اسْمِهِ العُلا فَنَسِّبْ دَنَا دِينًا تَجِدْ فِيهِ مَنْهَـــلا وَارْسُمْ أَبَاجَادٍ وَبَاقِيهِ جَـــمِّلا وَعِلْمٌ لِنَحْوِنَا فَاحْفَظْ وَحَصِّلًا بَنَظْمِ طَبِيعيٍّ وَسِـرٍّ مِنَ الْعُلا فَصَحَّ لَكَ المُنَى وَصَحَّ لَكَ الْعُللا

# 

لَدَى أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى تُصَادِفُ مَنْهَلا كذَلِكَ رِيسِهِمْ وَفِي الشَّمْسِ أَعْمَلا وَمَا قُلْتَهُ حَـقًا وَفِي الْغَيْرِ أَهْمِلا كَذَا قَالَتِ الْهِنْدُ وَصُوفِيَّةُ المَلا

أيا طَالِبُ السِّرِّ لِتَهْلِيسل رَبِّهِ تُعْطِيكَ أَخْبَارَ الأَنَام بِقَلْبِهِ \_ مُ تَرَى عَامَّةَ النَّاسِ إِلَيْكَ تَقَيَّـدُواْ وَفِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ تَكُونُ مُحَدِّثًا

هِيَ السِّرُّ فِي الْأَكْوَانِ لَا شَيْءَ غَيْرُهَا هِيَ الْآيَةُ الْعُظْمَى فَحَقَّقْ وَحَصِّلا

تَكُونُ بِهَا قُطْبًا إِذَا جُدْتَ خِدْمَةً سَرَى بِهَا تُطْبًا إِذَا جُدْتَ خِدْمَةً سَرَى بِهَا نَاجِي وَمَعرُوفٌ قَبْلَهُ وَكَانَ بِهَا الشَّبْلِيُّ يَدُأْبُ دَائِمًا فَمَا نَالَ سِرَّ الْقَوْمِ إِلَّا مُحَقِّقٌ

وَتُدْدِكُ أَسْرارًا مِنْ الْمَلْإِ الْعُسلا وَبَاحَ بِهَا الْحَلَّاجُ جَهْرًا فَأَعْقِسلا إِلَى أَنْ رَقَى فَوْقَ الْمُريدِين وَاعْتَلَى عَلِيمٌ بِأَسْرَادِ الْعُلُومِ مُحصِّلا(1)

إن زايرجة العالم الصوفي أحمد أبي العباس السبتي المراكشي هاته تختزلُ مختلِف العلوم الكونية في الحرف، وتُظهِرُ في مرآته الغيبَ منظورًا مشاهدًا في الحاضر قبل وقوعه، زيادة على تناولها: نِسَبَ الأوزانِ ومقاديرَ المُقابِلِ منها، وامتزاجَ الطبائع، وصناعة الطب والكيمياء، والطبَّ الروحاني، ومطا ريح الشعاعات في المواليد، والانفعال الروحاني، والانقيادَ الرباني، واتصالَ أنوار الكواكب، ومقاماتِ المحبَّة وميل النفوس، وفناءَ الفناء، والخُلة والمراقبة، والمقاماتِ الصوفية، وما إلى ذلك من حالات الوجود الملتبسة والثاوية في الغيب. فهي نهجٌ صُوفيٌ سِيميائيُ الحروفِ، يَقتعِدُ اللانهائي، ويَكشفُ بالحرفِ المحجوبَ والمغيَّبَ لِعَيْنِ الزمنِ النهائي، مادام الزمنُ ليس أصلاً في الحق، وإنما هو أصلٌ في الكون، وزمنٌ كلَّ كائنٍ هو ما في نفسِه، لا ما هو خَارجَها. ولذا فإن سيمياء الحروف في العمق ما هي إلا مرآة تعكس نقطة الوجود وحروفَه.

# 3\_نقطة الوجود وحروفه:

وذلك لأن مواد الروح والنفس والفعل مستودَعَة كلها في النون بشطريها: الأسفل الظاهر والأعلى المحجوب، فهي كلية الإنسان الظاهرة والباطنة، ولهذا ظهرت النقطة وعَلَتْ، باعتبارها نقطة الوجود، فهي عينٌ تُطِلُّ من النون على معبودها(2)، فالأهمية التي لها في البناء ليست هي الأهمية التي لها في النون. ففي النون الرقمية – التي هي شطر الفلك – «من العجائب ما لا يَقدر على سماعها إلا من شد عليه مِئْزَرَ التسليم»(3). ومن

المقدمة، مذكور، ص: 622، 623 وما بعدهما.

<sup>(2)</sup> مع الشيخ الأكبر، مذكور، ص: 108.

<sup>(3)</sup> م. س، بالمعطيات ذاتها.

هذه العجائب أن الإنسان الذي هو آخر مرتبة في مراتب الوجود هو أرقى الموجودات وأعلاها في شطري الفَلَك، من حيث كونه مَجلًى لكل حقائق الوجود ودرجاته، ومَجلًى لمحقيقة الإلهية كذلك فهو وإن كان «آخر» الموجودات، فإنه يُعدُّ «أُوَّلَ» ها بالقصد لإنهي، ولذا يصدق عليه وصفُ«الأول والآخر»(1) ووصف «الظاهر والباطن» الذي يستمده من حقيقة كونِ الأسماء الإلهية توحدت على إيجاده(2)، فكانت أوجه التشابه بينه ويين الله، ومن ثمة كان له جانبان باعتباره كلمة الله:

1 - ظاهرٌ يَجمعُ كل مراتب الوجود من أدناها إلى أعلاها.

2 - باطنٌ هو حقيقته الروحية المستمدة من عالم الألوهية في مستوى برزخ نبرازخ<sup>(3)</sup>، ومن هنا يصح القولُ بأن الإنسان عالمٌ صغير، وأن العالم إنسان كبير<sup>(4)</sup> وتصحُّ كذك رؤية الشاعر القائل: (المتقارب)

تَــزْعُــمُ أَنَّــكَ جِــرْمُ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَـمُ الْأَكْبَرُ

وبهذا الاعتبار يكون كل من الإنسان والعالم مُمَثِّلَين لظاهرةِ الأُلُوهَةِ، فالإنسان يمثلها من حيث جمعيتُها كما تتمثل في الاسم الإلهي «الله» الذي خلق آدمُ علة صورته (5)، فقد ورد في الحديث «أن الله خلق آدم على صورته (6)، والعالم يُمثلها من حيث كثرةُ الأسماء ونصفات، فهو من حيث كثرته لا يمكن الإحاطة به، كما أن الأسماء الإلهية في كثرتها

I) ابن عربي: الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، د. ت، 3/ 334.

م. س، 2/ 864 – وأنظر: نقش الفصوص، لابن عربي حققه وضبطه وقدم له: عبد الرحيم مارديني، ط 1 دار المحبة ببيروت ودار آية بدمشق 2002م/ 2003م، ص: 40.

<sup>3)</sup> د. نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ط 3، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء / بيروت 2006م، ص: 231.

أحمد بلحاج آية وارهام: الرؤية الصوفية للجمال، مخطوط 2/ 137، 138.

<sup>5)</sup> م.س، 2/ 139.

<sup>6)</sup> البخاري: صحيح البخاري، باب الاستئذان، حديث رقم 1، وقد أورده ابن حيان في مسنده، مج2، تحت الأرقام: 244، 251، 315، 323.

لا يمكن الإحاطة بها ولا حصرها. ويبقى الإنسان وحده هو الذي يمكن الإحاطة به نظرًا وإدراكاً لأنه «عالم صغير» تجلى فيه «العالم الأكبر» إذ «العالم ما في قوة إنسان حصره في الإدراك لِكبره وعِظَمِه، والإنسان صغير الحجم يحيط به الإدراك من حيث صورته وتشريحه، وبما يَحمله من القوى الروحانية. فرتَّب الله فيه جميع ما سوى الله، فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم الإلهي الذي أبرزته وظهر عنها، فارتبطت به الأسماء الإلهية كلها لم يَشِذَ عنه منها شيء، فخرج آدم على صورة الاسم الله؛ إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلهية كذلك الإنسان؛ وإنْ صَغُرَ جِرمُه؛ فإنه يتضمن جميع المعاني»(1)، ومن هذه الوجهة كان روح العالم الذي بدونه لا يكون العالم مُوازيا لحقائق الألُوهَة، فهو مُوازٍ للألوهة أو على صورة الله «فالعالم بالإنسان على صورة الحق»(2) والإنسان دون العالم على صورة الحق»(3)

ولهذا كان الإنسان برزخا جامعا بين الله والعالم، وكانت أفضليتُه على جميع الموجودات كما تُوضح ذلك هذه المُعادلة الوجودية:

الله // الإنسان // العالم فباطنه // الله، وظاهره // العالم

والعالمُ بدون الإنسان لا يعدو أن يكون جسدًا بلا روح أما إذا أُضيف إليه الإنسان فإنه سيصير جسدًا له معنى «فبين الإنسان والعالم ما بين الوجود والعدم، ولهذا ليس كمثل الإنسان شيء»(3) وعلى العموم فإن الإنسان والعالم صور ومرايا لحقيقة واحدة، وأيًا كانت الصورة فهي تعكس الأصل بحسب طبيعتها، وليست هي الأصل. وعلى ذلك فالإنسان ليس هو الله وإن جَمَعَ في ذاته بين الصورتين الإلهية والكونية(4) فعلاقةُ الإنسان

<sup>(1)</sup> الفتوحات المكبة، 2/ 124.

<sup>(2)</sup> م. س، 3/ 343.

<sup>(3)</sup> نفسه، 3/ 390.

<sup>(4)</sup> نفسه، 3/ 343.

بنه وبالعالم علاقة عِشْقِية ترمز لها أُونْطُولُوجِيًّا علاقةُ الألف باللام في كلمة (لا).

فالألف له من الأسماء اسمُ الله، وله من الصفات القَيُّوميةُ، وله مقامُ الجَمع، وله تمراتبُ كلها، وله مجموعُ الحروف ومراتبها لأنه يسري في مخارجها كلها سريان تواحد في مراتب الأعداد وسريان التجلي الإلهي في الكون، فهو قيوم الحروف، يتعلق به كل شيء، ولا يتعلق هو بشيء، يُظهِر الحروف ولا تُظهره، ويُخفي اسمَه في جميع نمراتب، حيث يكون الاسم هناك للباء والجيم والحاء، وجميع الحروف، والمعنَى له هو. فالألف يُعطى الذات، ولذا كان دَالاً على الله، فاسمُ الله سَرَى في الأسماء كلها على ختلافها، وكذلك الألفُ سرى في الحروف على تَبايُن ألفاظها: باءٌ، تاءٌ، حاء، دال، كاف، لام، واو، ياء ... النح وهو لمَّا اصطحب اللامَ في كلمة (لا) صَحِبَ كُلُّ واحد منهما مَيْلٌ وحركة عِشقية، واللَّامُ هو الأعشقُ، وصدقُ العشق يُورِّث الوصال إلى المعشوق، وهكذا كان عشقُ اللام للألفِ، وعشقُ الإنسان لله(1). وقد قال الإمامُ على رض: «لو أَذِنَ ني أن أتكلم في الألف من الحمد لله، لتكلمتُ فيه سبعين وقْرًا"، فهو حَمَّالُ معانٍ يعجز حتى عِلم الحرف؛ الذي هو عِلمٌ مكنونٌ، عن استقصائها والذي قال فيه الرسول ﷺ «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى،، فإذا نطقوا به لا يُنكره إلَّا الغِرَّة بالله عِنْيُ (2).

وإذا كان الألفُ في الوجود بهذه المرتبة العَلِيَّة فإن الباء لها مرتبة الإيجاد والإظهار، إذ بها ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود، وقد قيل للشبلي: أنت الشبلي؟ قال: أنا النقطة التي تحت الباء، وكان الشيخ أبو مدين يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة فالباء مصاحبة للموجودات في حضرة الحق في الوجود: (بي)، وبهذه الكلمة قام كل شيء وظهر، ووقع الفرق بين الباء والألف الواصلة، فالألف تعطي الذات والباء

<sup>(1)</sup> نفسه، 1/65.

<sup>(2)</sup> الحافظ المنذري: الترغيب والترهيب، 1/ 58، الحديث رقم 141، وانظر كذلك: (فيض القدير) للمناوى، 4/ 326، (ومسند الفردوس) للديلمي، 1/ 49.

تعطي الصفات، ولذلك كانت أحق من الألف بسبب النقطة التي تحتها وهي الموجودات، وبسبب كونها تُمثل مقام العقل الذي هو ثاني مرتبة في الوجود، ولهذا كانت في المرتبة الثانية من الحروف، وكانت النقطة تحتها هي الأعيانَ. ولأجل هذا قال العارفون بالقرآن: إن الفاتحة في البَسْمَلة، والبَسملة في الباء، والباء في النقطة مُندرجة ومُدمجة، فهي أمُّ الكتاب، وجميع الكتب الكامنة فيها.

فجميع الأشياء المتعددة ظهرت من الباء؛ التي لها جملة وجوهٍ كلّها تُعطي معنى البقاء، ولها أسماء منها: القلم، والحق، والعدلُ والعقلُ، وأحسنُ أسمائها الباءُ من طريق ظهورِ الأشياء بها، لأنها واحدٌ، ولا يَصدر عنه إلا واحدٌ، فهي ألفٌ على الحقيقة وَحْدَانيٌ من جهة ذاتها، وهي باءٌ من جهة أنها ظهرت في المرتبة الثانية من الوجود، فلهذا سُميتُ باءً. ولمّا كانت في المرتبة الثانية، والواحدُ لا يقال فيه عدد، والباء اثنان من جهة المرتبة فهي عدد، والأشياء عدد، فصار العددُ في العدد وهو الباء، وبقي الواحد الأحد في أحديته مقدسًا ومُنزها.

و يجدر هنا أن نذكر أن الباء سُميت باءً من الباه، قُلِبَت الهاءُ همزةً رمزاً، وهو في كلام العرب كثيرٌ. والباء في اللغة هو النكاح، وكذلك البَاهُ. فالباء على الحقيقة هي النكاح، وهي بلا هاء، وإنما جاءت الهاء في آخرها إشارة لأهل الإشارات، حيث أن الهاء هو الباء، والباء هو الهاء، فقالوا: الباه، كأنهم قالوا: البَاءُ هُوَ، أي هو الباء. ولما كان الوجودُ المحدَثُ نتيجةً كان لا بُدَّ من أصلين، فتوجَّه الحق على هذه الباء، وهو الموجود الثاني، فامتد فيه ظِل الكون ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ (١) فامتد العالمُ من الباء، عند مقابلة الشمس، فكما خرج الظل على صورة مقابلة الحق امتداد الغلل من الجسم عند مقابلة الشمس، فكما خرج الظل على صورة الممتدِّ منه، خرج الكون كذلك على صورة الباء. ولهذا قال العارف: ما رأيت شيئا إلا رأيتُ الباء عليه مكتوبة، فهو قد رأى صورة الباء في كل شيء تَكَوَّنَ عنها، لأن كل شيء

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان / الآية 45.

هو ظلها، فهي سارية في الأشياء (1)، ومِنْ شَرَفِها افتتاحُ الحق تعالى كتابه بها حيث قال فِي سَرَفِها افتتاحُ الحق تعالى كتابه بها حيث قال فِي سَرِالله في كل سورة، فلما أراد أن يُنزل سورة التوبة بغير بسملة ابتدأ فيه بالباء فقال: ﴿بَرَاءَةُ مُن الله في فبدأ بالباء دون غيرها من الحروف، لأنها أول موجود.

والمقصود بكون الباء هي أول موجود هو الذي يُشير إليه ابن الفارض بقوله: (انطويل)

وَنُوْ كُنْتَ مِنْ نُقْطَةِ الْبَاءِ خَفْضَةً رُفِعْتَ إِلَى مَا لَمْ تَنَلْهُ بِحِيلَتِي بِحَيْثُ تَرَى أَنْ لَا تَرَى مَا عَددْتُهُ وَأَنَّ الَّذِي أَعْدَدْتُهُ غَيْرُ عُدَّتِي

يعني أنه لو كنت في مَعِيَّتِك التي هي نقطة الباء والتي بها تميَّز العبدُ عن الرب حركة خفض بحيث تقول: إنما تميزت عن ربي بغناه وفقري لَرُفِعْتَ برؤيتك من هذا الخفض إلى مقام في العلو ولا يُنال لأحد بحيلة، وعليه فإن إشارة الشبلي بكونه النقطة تحت الباء إتما هو دلالةُ على التميز، فكما أن النقطة تدل على الباء وتُميزها من التاء والثاء، فإن «أنا» تدل على السبب الذي عنه وُجدَت، ومنه وُلدت، وبه ظهرت، وبه بَطنَت.

فروحانية الاستعانة بالباء تتمثل في كون وجود الكون موقوفًا عليها، وقد جُعلت النقطة تحتها دليلا لكونها تلتبس صورتُها بصورة ظلها، فيَتخيل الكونُ أنه قام بنفسه ولا يَعرف أنه ظِلُّ، فإذا اندرج ظِل الباء في الباء تبينَ له بكونه لم يندرج في النقطة أن ثمة أمراً زائدا عليه، وهو الباء الذي دلت عليه النقطة، وقد جُعلت من أسفل لأن صدور الكون من الباء إنما يَظهَر في السُّفل من مقام الباء، فتكون النقطةُ بين الباء وبين الكونِ هي عينُ انتوحيد؛ الذي هو حقيقة الوجود.

فالتوحيدُ الكائنِ بين الكون وبين الباء هو الحاجزُ الذي يمنع الباء من الدعوة، ويَمنع الكونَ من الشِّرْكِ، فيبقَى التوحيدُ معصومًا في الخَلق والأشياء، إذْ مَا من شيء إلا

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة الباء، ضمن ( مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية)، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 6241هـ/ 5002م، ص: 129، 131، 132.

والباء عنده، وما من شيء إلا ونقطة الباء فيه (1). فالباء حرف اتصالٍ ووصلٍ بهذا المعنى التوحيدي، وتُشبهها في ذلك الميم لأن الشفتين تتصلان بهما بعد افتراقهما، وهذا هو شأن المحبين إذا اجتمعا وتعانقا وامتزجا. وللنون أيضا نفس خاصية الاتصال والوَصْلِ، لكن بين الاتصالين فرقًا:

- اتصال النون يتم في العالم الأوسط (= عالم الخيال الروحاني والعلوي).
  - واتصال الباء والميم يتم في عالم الشهادة (2).

والإنسانُ في هذين الاتصالين يمثل حركةً توحيدية باعتباره كائناً جمع الله فيه بين حقائق الألفات والباءات والتاءات. فالألفات: أسمعُ، وأرى، وأعلمُ، والباءات بي، وبك، وبنا، والتاءات: نفختُ، وسويتُ، وخلقتُ. فصار بمجموع حقائق الألفات والتاءات مَعْنَى (تاب عليه) أي على آدم رمز البشر<sup>(3)</sup>. فالبشرُ في الحقيقة ما هو إلا ياء، لأنه آخر المخلوقات، كما أن الياء آخر حروف اللغة والياء هي الروح وهي الذات، وهي التي تنسبُ كل شيء إلى النفسِ: بيتي، عَالَمِي، روحي ...الخ<sup>(4)</sup>. فهل معنى هذا أنه مستقل بذاته كحرف له هذه الخاصية؟ أم أنه محكوم بحروفِ هي التي تُعطيه هذه الإمكانية الوجودية؟ وما هي هذه الحروف؟.

# 1.3 حروف الاسم الأعظم:

إنها حروف الاسم الأعظم الذي انبثقت منه كل الأسماء الحُسنى، وحروفُ الأمر المُحكَم الذي تجلَّى في حروف الفواتح، فمن هذه الثلاثية الحروفية ينطلق ابن عربي في تفسير الحروف عامة، حيث نجد تفسيره هذا متماهيا مع تفسيره للأسماء الحسنى، فرمز

<sup>(1)</sup> م. س، ص: 133، 134، 134

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 127.

<sup>(3)</sup> رسالة (بحر الشكر في نهر النكر)، مذكور، ص: 206.

<sup>(4)</sup> مع الشيخ الأكبر، مذكور، ص: 109.

نحرف عنده يدخل في رمز الاسم، ورمز الاسم يدخل في رمز الوجود: (البسيط)

إِنَّ الْوُجُودَ لَحَرْفٌ أَنْتَ مَعْنَاهُ وَلَيْسَ لِي أَمَلٌ فِي الْكَوْنِ إِلَّاهُ لَحَرْفُ مَعْنَاهُ وَمَا تُشَاهِدُ عَيْنٌ غَيْرَ مَعْنَاهُ (1) لَحَرْفُ مَعْنَى، ومَعْنَى، ومَعْنَى الْحَرْفِ سَاكِنُهُ وَمَا تُشَاهِدُ عَيْنٌ غَيْرَ مَعْنَاهُ (1)

بمعنى أن التجلي الحروفي من النفَس الإلهي، وتجليه في الفِعلِ ألأسمائي، هو ما يُعطي لحروف اللغة إمكانية موازاتها لمراتب الوجود الأساسية. فالنفَس الإلهي برزخٌ تَضمَّن مراتب وجودية يصلُ عددُها إلى ثمانٍ وعشرين مرتبة أساسية، توازي كل واحدة منها حرفا من حروف اللغة العربية الصوامت أو السواكن LES CONSONNES، منها الصوائت أو الحركات LES VOYELLES فإنها توازي مراتب المستوى الأول من البرزخ أي البرزخ الأعلى، والعلاقة بين البرزخ ومستوياته كلها هي علاقة «الباطن» و «الظاهر»أي أن البرزخ الأعلى يرمز إلى «الظاهر» مقارنًا بمستوى الذات الإلهية في وحدتها المطلقة، ولكنه بالنسبة للمستوى الثاني الذي هو عالم العقول يرمز إلى «الباطن» وهذا المستوى الثاني يعتبر من ناحية أخرى «ظاهرا» بالنسبة للمستوى الأول، غير أنه وهذا المستوى الثاني يعتبر من ناحية أخرى «ظاهرا» بالنسبة للمستوى الأول، غير أنه والطن» بالنسبة للمستوى الثاني يعتبر من ناحية أخرى «ظاهرا» بالنسبة للمستوى الأول، غير أنه والطن» بالنسبة للمستوى الثالث... وهكذا في كل مستويات البرزخ.

ونفس علاقة الظاهر والباطن تتمثلُ في العلاقة بين المراتب في كل مستوى على حدة، فالمرتبة الأولى دائما في كل مستوى ترمز إلى «ظاهر» المرتبة الأخيرة في المستوى في المستوى ... وهكذا(2).

ومشاهدة هذا الوجود البرزخي أو الخيالِ المطلقِ لا تتأتى إلا لعارف رباني يقول للشيء «كن فيكون» طبقا للحديث القدسي «عبدي أَطِعْني أجعَلْك ربانيا تقول للشيء كن فيكون» وهو ما تحقق لابن عربي في الرؤيا التي رأى فيها أنه نكح نجوم السماء كلها، فما بقى نجم فيها إلا نكحه بلذة عظيمة روحانية ثم لمّا أكمل نكاح النجوم أعطي الحروف فنكحها كلها في حال إفرادها وتركيبها، وأُعطى فيها سِرًّا إلهيا يدل على شرفها،

<sup>(1)</sup> الفتوحات المكية، 2/ 330.

<sup>(2)</sup> هكذا تكلم ابن عربى، ص: 215.

وما أودعَ الله عندها من الجلال. ولما عرض رؤياه هاته عل رجل بصير بالرؤيا وعِبَارَتِها استعظَم ذلك، وقال: هذا هو البحر الذي لا يُدرَك قعرُه، صاحب هذه الرؤيا يَفتح من العلوم العُلوية، وعلوم الأسرارِ، وخواصِّ الكواكب والحروفِ ما لا يكون بيد أحد<sup>(1)</sup>.

وهذا السر الإلهي الذي أُعطيه ابن عربي في الحروف هو الذي جعله يستشف في الأبجدية باعتبارها نفسًا رحمانيا ما يستشفُّه في الأسماء الحسنى وعلى رأسها الاسم الأعظم.

فاسم الجلالة «الله» هو وحده الذي اكتسب الوجودَ بحقيقته، فالله قد جعله

مرآة للإنسان، إذا نظر فيها بوجهه عَلِمَ حقيقة «كان الله ولاشيء معه» وأدرك أن سمعة سمع الله، وبصره بصر الله، وكلامة كلام الله، وحياته حياة الله، وعِلمَه علم الله، وإرادتَه إرادة الله وقدرته قدرة الله، وذلك كله بطريق الأصالة (2). فهذا الاسم هو هَيُولَى الكمالات كلها، لا يوجد كمال إلا وهو تحت فَلَكِه، وكمالُ الله لا نهاية له، لأن كل كمال يُظهره الحق من نفسه فإن له في غيبه من الكمالات ما هو أعظم من ذلك وأكمل، والهيولَى لها نفس الشيء، لا يُدرَك لَمَا فيها من الصور غايةٌ. ولهذا كان هذا الاسم هَيُولَى كمالِ صُورِ المعاني الإلهية، وكان كل تَجلِّ من تجليات الحق التي لنفسه في نفسه داخلا تحت مِظَلة هذا الاسم، إلا الظلمة التي تُسَمَّى بُطون الذات في الذات فإنه نورٌ لَهَا، فيه يُبصِرُ الحق نفسه.

إنه اسم خماسيُّ الحروف نُطقًا، رُباعيُّها كِتابةً، فمن ناحية النطق فهو مُكون من خمسة حروف؛ هي: (ألِف، لام، لام، ألِف، هاء)، وكل واحد منها له دلالة خاصة ودلالة علم الدلالة الكُلانية والوجودية.

<sup>(1)</sup> رسالة الباء، مشار إليه، ص: 136.

<sup>(2)</sup> الشيخ عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، قدم له وضبطه وصححه وعلى عليه: الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي، طبعة 2، جديدة بتحقيق جديد، دار الكتب العلمية، بيروت 1426 هـ/ 2005 م، 1/ 51.

\* فالألف الأولى: هي عبارة عن الأحدية التي هلكت فيها الكثرة كُلِّيًا، لأنها أو تجييات الذات المطلقة في نفسها لنفسها بنفسها، ولأجل هذا كان الألف في أول هذا لاسم مُنفردًا لم يتعلق به شيء من الحروف، إشارة إلى الأحدية التي ليس أول الأوصاف لحقيقية ولا للنعوت الخَلقية فيها ظهور، فقد بَطَنَ فيها حُكمُ كل شيء من حقائق أسماء لحق وصفاته وأفعاله ومؤثراته ومخلوقاته، ولم يَبق إلا صفة ذاته المعبَّرُ عنها بالأحدية، ونمرموزُ لها بهذه الألف.

\* واللام الأولى: هي عبارة عن الجلال، ولهذا كانت موالية للألف، لأن الجلال على تجليات الذات، وأسبقُ إليها من الجمال. وقد ورد في الحديث النبوي «العظمة يزاري والكبرياء ردائي» (1)، ولا أقرب من الإزار والرداء إلى الشخص، فظهر بهذا أن صفات الجلال أسبق إلى الذات من صفات الجمال.

\* واللام الثانية: هي عبارة عن الجمال المطلق الساري في مظاهر الحق. وجميع وصاف الجمال راجع وصفين: العلم واللطف، كما أن جميع أوصاف الجلال راجع في وصفين: العظمة والاقتدار.

\* والألف الثانية: (الساقطة كتابة والظاهرة نُطقا) هي عبارة عن الكمال الذي لا نهاية له ولا غاية، والمستوعب لكل المظاهر الذاتية استيعابا مُطلقًا. وسقوطها في الخط دنيل على هذا، لأن الساقط لا تُدرك له عين ولا أثر، أما ثبوتها في اللفظ فهو إشارة إلى حقيقة وجودِ نفس الكمال في ذات الحق.

\* والهاء: هي عبارة عن هوية الحق الذي هو عين الإنسان، فالإنسان هو صورة الله المعنوية الجامعة للجلال والجمال والتنزيه والتشبيه والإطلاق والتقييد، يُقابِل الخَلق ببشريته، ويُقابل الحق بروحانيته، ويُقابل عالمَ المُلك بجسمه ونفسه، وعالمَ الملكوت بقلبه وعقله، كما يُقابل عالمَ الجبروت بروحه وسره، فهو من حيث بشريته حادثٌ و

<sup>(1)</sup> القضاعي: مسند الشهاب، 2/ 331، الحديث رقم: -1464 وروى الحديث كله كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، 5/ 329، الحديث رقم: 26578.

مُمكنٌ وعدمٌ وخيالٌ، وهو من حيث روحانيتُه الواجبُ بالله تعالى، والوجودُ، والحق والحقيقةُ. يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري في حِكَمه: «تَحققْ بأوصافكَ يُمجِّدْكَ بأوصافه، تَحقق بذلك يُمِدَّك بِعِزَّته، تحقق بعجزك يُمِدَّك بقدرته، تحقق بضعفك يُمدَّك بحوله وقوته». إن استدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران رَحَى الوجود الحقِّي والخَلقي على الإنسان، فهو في عالم المثال كالدائرة التي أشارت إليها الهاء. فالدائرة حق، ومركزها حق، وعليه فإن الإنسان هو حق وخلق، له ذلُّ العبودية والعجز، وله الكمال والعِزُّ (1).

هذه قراءة الاسم الأعظم من ناحية حروفه المنطوقة، أما من ناحية حروفه المكتوبة فقط (ألف، لام، لام، هام) فإن قراءته ستوقفنا على الحقائق التالية:

1 - إن عدد حروف هذا الاسم أربعة، وهو عدد حروف أسماء الأنبياء الأربعة:
 داود، موسى، عيسى، محمد، وعدد الكتب المُنزَلة عليهم. فما السر في هذا التوافق
 العددي في حروف أسماء هؤلاء الأنبياء واسم الجلالة، وعدد الكتب التي أُنزِلت عليهم؟

2 - إن الله تعالى هو الوجود المحض، وهو الذات المتصفة بالصفات والمُسماة بالأسماء، والفاعلة للأفعال. وكل حقيقة من الحقائق الحَقِّية والخَلقية أنزلها على نبي من أنبيائه ليتعرَّف على ربه ويُعرِّف بها قومَه الذين أُرسل إليهم.

3 - إن الكتب التي أُنزلت على هؤلاء الأنبياء تختلف في ماهية التعبير عن الذات الإلهية من حيث التجليات.

فالزبور: أنزله الله على داود آيات مفصلات، ولكنه لم يخرجه إلى قومه إلا جملة واحدة بعد ان أكمل الله تعالى نزوله عليه، وهو عبارة عن تجليات أسماء الأفعال الإلهية. وأكثره مَواعظُ، وبَاقِيهِ ثناء على الله بما هو له فيه.

والتوراة: أنزله الله على موسى في تسعة ألواح؟ هي: النور، الهدّى، الحِكمة، القُوى.

<sup>(1)</sup> الإنسان الكامل للجيلي، 1/ 47.

الحُكم، العبودية، النَّجْدَان (=أي وضوح طريق السعادة من طريق الشقاوة)، الربوبية، العَدرة. وهذه الألواح التسعة التي تُكُون التوراة هي عبارة عن تجليات جملة أسماء الصفات الإلهية فقط.

والإنجيل: أنزله الله على عيسى، وأوله: بِاسْمِ الأب والأمِّ والابن، كما أن القرآن ونه: بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بالأب هو اسم الله، وبالأم كُنه الذات المعبَّر عنها بعنها الحقائق، وبالابن الكِتَابُ وهو الوجود المطلق، لأنه فرعٌ ونتيجة عن ماهية الكُنْهِ فلإنجيل عبارة عن تجليات أسماء الذات الإلهية فقط.

أما القرآن: فقد أنزله الله على محمد على مُحمد منتهماً، وهو عبارة عن تجلي الذات، وعن تجليات الأفعال والأسماء والصفات الإلهية. ومن ثمة كان عبارة عن الذات التي تضمحل فيها جميع الصفات، لكونها المَجْلَى المسمَّى بالأحدية المنزَلة على محمد، نيكون مشهدُه الأحدية من الأكوان.

ويترتب على هذه الحقائق الثلاث خمسُ ملاحظات:

أ- إن أي واحد من هؤلاء الأنبياء الرسُل السابقين على محمد لم يُنزل الله عليه المجموع الذي هو تجلي الذات، ولذلك لم يكن أحد منهم خاتم الأنبياء والرسل، ولم تكن رسالته خاتمة الرسالات السماوية.

ب - إن أي واحد منهم لم يُرسل إلى البشرية جمعاء، بل أُرسل كل فرد منهم إلى قومه فقط، وذلك لأن معرفة الله على الكمال، أي معرفة ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله تعالى على الكمال لم تحصل بعد.

ج- إن القرآن هو الكتاب الجامع للكتب المتقدمة والمحتوي على معرفة الله تعالى على الكمال لأنه يحتوي على تجلي الذات الإلهية الذي يقتضي بالضرورة احتواء تجلي الصفات والأسماء والأفعال. ولهذا كان آخر الكتب، وكان محمد على الذي أُنزل عليه خاتم الرسل والأنبياء والرسالات، ورسولاً للبشرية جمعاء.

د- إن هذه الكتب يتميز بعضها على بعض في الأفضلية بقدر تَميز المُرسَل بها على

غيره عند الله، وإن كانت كلها من مشكاة واحدة، وتدعو إلى عبادة إله واحد، والدليل على هذا قوله ص: «سورة الفاتحة أفضل القرآن» (1) فإذا صحت الأفضلية في القرآن بعضه على بعض، فهي في الكتب السابقة أولكي.

ه - إن القرآن هو الرابع بين هذه الكتب، والأربعة بلا شك تتضمن الأعداد التي قبلها وتحتويها، ولكن ما قبلها لا يُمكن أن يحتويها، فهي رمزٌ لعدد حروف اسم «الله» المكتوبة، ورمزٌ للقرآن الذي هو ذات الله.

وإذا رجعنا إلى أصل اسم «الله» فسنجد أنه هو «الإله»، ولكن الألف الوسطى سقطت منه، وأُدغِمَت اللام في التي تليها، فصارت الكلمة «الله». وعلى هذا الأساس فإن الأصل مُكون من سبعة حروف: ستة رقمية (=كتابية)، والسابعُ الواو الظاهرة في إشباع الهاء هكذا: (الإلاهو)، وهي عينُ السبع الصفات التي هي الألوهية.

وإذن؛ فحروفُ أصلِ اسمِ «الله» تَفرضُ قراءة أخرى تستكنه معناها، وتستجلي صفات الأُلوهية المُضَمَّنَة فيها:

فالألف الأولى: هي عين اسمِه الحي، فحياة الله تعالى سارية في جميع الوجود، كسريان الألف في جميع الحروف. فالألف هنا رمز لهذه الحياة السارية في الكون حِسًا ومَعنى.

واللام الأولى: هي الإرادة التي كانت أولَ تَوجُّه من الحق في ظهور العالم، كما أشار إلى ذلك الحديث القدسي «كنُتُ كنزا مَخفيا لا أُعرف، فأحببتُ أن أُعرف، فخلقتُ الخلق، فبي عرفوني»، وليس الحب إلا الإرادة.

والألف الثانية: هي القدرة السارية في جميع الموجودات الكونية، إذ الموجودات كلها داخلة تحت شُلْطان القدرة.

<sup>(1)</sup> القرطبي: الاستذكار، باب ما جاء في أُمِّ القرآن، 1/ 442، الحديث رقم 159 - ورواه كذلك عن أبي هريرة: أحمد في المسند، 5/ 114، الحديث رقم 21133.

واللام الثانية: هي العلم، وهو جمال الله تعالى المتعلق بذاته وبمخلوقاته. فقائمة اللام مَحلُّ عِلمه بذاته، وتعريقُها مَحلُّ عِلمه بمخلوقاته، ونَفْسُ الحرف هو عين العِلم الجامع.

والألف الثالثة: هي السمعُ السامعُ؛ الذي يُجلّيه منطوقٌ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عَلَيهِ منطوقٌ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عَلَيهِ منطوقٌ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ

والهاء: هي بَصَرُ الله، فدائرة الهاء تدل على إنسانِ غيبه المُحيط الذي ينظر به إلى جميع العالم، والعالم هو البياض الموجود في عين دائرة الهاء. وفي هذا إشارة إلى أن العالم ليس له وجودٌ إلا بِنَظَرِ الله تعالى وإليه إِذْ لو رفعَ نظره عنه لَفَنِيَ بأجمعه، كما أنه نو لم تَدُرْ دائرة الهاء على النقطة البيضاء لم يكن لها وجود البَتة، ومع وجودها فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، لأن البياض الموجود قبل استدارة الهاء موجود بعدها، وكذلك العالم مع الله على حالته التي كان عليها قبل أن يَخلقه الله.

والواو: الظاهرة في إشباع الهاء، هي مَعنى يُشير إلى كلام الله تعالى، وعَدَدُها في المرتبة السادسة، ومن ثمة تُعتبر رمزًا لِلسِّتِ الجهات التي غايةُ نهايتها كمالُ العرش الرحماني المنسوبِ إلى كل جهة. فكما أن كلام الله لا نهاية له كذلك المخلوق الداخل تحت حيطة العرش مُمكِنٌ، ولا نهاية للمُمكِن، فعدمُ النهاية في الواجب الوجود ظهرَ بعينه في المُمكِن الجائز الوجود والعدم.

إن هذه السبعة الأحرف هي عين معنى الله وصورتِه اسمًا وذاتًا، وليست سواه، وهي هي. فالحق تعالى تَسمَّى باسم «الله» قبل أن يخلق العالم، لأنه غني عنه، بخلاف اسمه «الرحمن» فإنه ناظر إلى ظهور أثر الرحمانية في المرحوم. وكذلك الرب والخالقُ وبقية الأسماء الرحمانية كالمُعطي والواهب والمنتقم التي تطلب مُؤثَّرًا يظهر فيه أثرها، كالعلم فإنه يطلبُ معلومًا، وككلمة «كُنْ» فإنها تطلبُ مُكوَّنا، فهذه وما مَاثَلَها أسماء رحمانية، وأما اسم «الله» فهو عَلَمٌ للذات التي هي هُوِّيَة كل هوية، وأنيَّةُ كل أنيّة، وأنانيَّةُ كل أنانية،

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء / الآية 44.

وهو الجامع للشي وضِدِّه (1). وبما أن هذا الاسم هو هوية كل شيء، فإن هوية الإنسان من هويته، ولذلك كانت أحرف كلمة «الإنسان» كذلك سبعة أحرف مقابلة في عددها لعدد أحرف كلمة «الإله» السبعة. والسر في هذا هو أن الإنسان مُقابل للحق من وجه، ومُقابِلٌ للخَلق من وجه آخر، كما أنه مقابل لعوالم المُلك والملكوت والجبروت، يُقابِل الأول بجسده، والثاني بقلبه، والثالث بروحه.

إن اسم «الله» هو أعلى الأسماء، وأعْلَى مظاهرِ الذات مظهر الألوهية، إذ له الحيطة والشمول على كل مظهر، وهَيمنة على كل وصف أو اسم. فالألوهية هي أمُّ الكتاب، والقرآن هو الأحَدِيَّة، والفرقانُ هو الواحدية القرآنية. والأحَدِيَّةُ هي أعلى الأسماء التي تحت هيمنة الألوهية، والواحدية أولُ تنزلات الحق من الأحدية، فأعلى المراتب التي شملتها الواحدية هي المرتبة الرحمانية، وأعلى مظاهر الرحمانية في الربوبية، وأعلى مظاهر الربوبية والربوبية، وأعلى مظاهر الربوبية تحت الرحمانية، وأعلى مظاهر الربوبية تحت الألوهية، والواحدية تحت الأحدية، والأحدية تحت الألوهية، لأن والرحمانية تحت الألوهية هي إعطاء حقائق الوجود وغير الوجود حقّها مع الحيطة والشمول، والأحدية وأعلى من اسمه الأحَدِ، و الأحدية أخص مظاهر الذات لنفسها، والألوهية أفضلُ مظاهر وأعلى من اسمه الأحَدِ، و الأحدية أخص مظاهر الذات لنفسها، والألوهية أفضلُ مظاهر الذات لنفسها ولغيرها، ولذلك مَنعَ أهلُ الله تَجلّي الأحدية، ولم يمعنوا تجلي الألوهية. لأن الأحدية ذات مَحْضٌ لا ظهورَ لصفةٍ فيها، فضلاً عن أن يَظهَر فيها مخلوق، فامتنعت نسبَتها إلى المخلوق(2)

أما اسم الله تعالى «الرحمن» فهو بخلاف ذلك، لأنه يجمع تحته جميع الأسمء الإلهية النفسية؛ وهي سبعة: الحياة، العِلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، بعد حروف هذا الاسم؛ التي سنُفصِّل الحديث عنها أدناه:

<sup>(1)</sup> الإنسان الكامل، 1/29، 31.

<sup>(2)</sup> م.س، 1/64.

فالألف الأولى: هي الحياة، فهي رمز لحياة الله السارية في جميع الأشياء بنفسها، كم الألف سارية بنفسها في كل الحروف، حتى أنه ما ثَمَّ حرف إلا والألِفُ موجودة فيه تحف وكتابة، ومن هنا كان حرفُ الألف مَظهرَ الحياة الرحمانية السارية في الكائنات.

واللام: هي مَظهرُ العِلم، فمَحلُّ قائمتها عِلمُه بنفسه، ومَحلُّ تعريقها عِلمُه يتمخلوقات.

والراء: هي مَظهرُ القدرة المُبرَزَة من كون العدم إلى ظهور الوجود، فترَى ما كان يَعلَمُ، وتُوجِدُ ما كان يَعْدِمُ

والحاء: هي مَظهرُ الإرادة، ومحلُّها غيبُ الغيب، فدلالةُ الحاءِ على هذا واضحة هنا، لأنها تَخرجُ من آخر الحلق إلى ما يلي الصدر، والإرادة كذلك مجهولة في نفس الله، فلا يعلم ولا يدري ماذا يريد، فيقضي به، فهي غيب مَحْض.

والميم: هي مَظهرُ السمع، فمَخْرَجُها شفوي أي من ظاهر الفم، إذ لا يَسمع إلا ما يُقال وما قيل، فهو ظاهرٌ سواء كان القول لفظيا أو حاليا. فدائرة رأسِ الميم المُشابهة نَهَا الهُوية محل سماعِه لكلامه، لأن الدائرة يعود آخرها إلى المحل الذي ابتدأت منه، وكلامُه منه ابتدأ وإليه يعود. وأما تعريقة الميم فَمَحَل سماعه لكلام الموجودات حَاليًا كان أو مَقاليا.

والألف الثانية: (التي بين الميم والنون) هي مَظهرُ البصر، ولها من الأعداد الواحد، وهو إشارة إلى أن الحق لا يرى إلا بذاته. وسقوط الألف هاته من الكتابة يشير إلى أن الحق لا يرى المخلوقات إلا من نفسه، فهي ليست بغير له، وإثباتُها في اللفظ يُشير إلى تَمْيِيزِ الحق بذاته في ذاته عن المخلوقات وتَقدُّسِه وتعاليه عن أوصافهم وما هم عليه.

والنون: هي مَظهرٌ لكلامه تعالى، وكنايةٌ عن اللوح المحفوظ، زيادة على أنها عبارة عن انتقاش صُورِ المخلوقات بأحوالها وأوصافها كما هي عليه جملةً واحدة، وما هذا الانتقاش إلا كلمة الله لَها (كُنْ) فهي تكون، على حسب ما جرى به القلمُ في اللوح الذي هو مَظهرٌ لكلمة الحضرة، إِذْ كل ما يَصدرُ عن (كن) فهو تحت حيطة اللوح المحفوظ.

ولهذا كانت النقطة التي فوق النون إشارة دالة على نقطة الوجود، أي على ذات الله الظاهرة بصورة المخلوقات، فأولُ ما يَظهر من المخلوقات ذاتُه، ثم يَظْهَرُ المخلوق، لأن نون ذاته أعْلَى وأَظْهرُ من نون المخلوق، فدائرة النون السُّفلَى هي إشارة إلى هذه المخلوقات (1) فالنونُ السفلى لها ارتباطٌ بالنون العُليا، وهذا الارتباطُ يتمثَّل في العبودية التي هي حرفٌ من حروف الأمر المُحكم؛ فما هي حروف هذا الأمر؟ وأين تظهر؟

# 2.3 حروف الأمر المُحكَم:

عشرون من هذه الحروف السبعين مُظهَرة في الإنزال، والباقي مُدرَجَة فيها؛ وهي:

- 1- الغين: وهي سِمةُ الحق في الأعيان.
  - 2\_ الميم: وهي ناظرُ الحق.
  - 3- الكاف: وهي كاتب الحق.
    - 4\_ النون: وهي شأن الحق.
  - 5- الحاء: وهي حافظ الحق.
  - 6\_ الفاء: وهي فاتحة الحق.

<sup>(1)</sup> نفسه، 1/ 62، 63.

<sup>(2)</sup> سورة الرعد/ الآية 2.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1426هـ/ 2005م، ص: 87.

- 7\_ الألف: وهي سلطان الحق.
  - 8\_ الذال: وهي شاهد الحق..
  - 9\_ القاف: وهي داعية الحق.
  - 10- الباء: وهي ناظر الحق.
- 11\_الهاء: وهي هادي القرآن، والقرآن حق.
  - 12 الراء: وهي دولة الحق.
  - 13\_التاء: وهي مشهود الحق.
    - 14\_اللام: وهي حَل الحق.
    - 15\_ الجيم: وهي يقين الحق.
  - 16 السين: وهي سَناءُ الحق وسنا برقه .
    - 17\_الزاي: وهي زاد الحق.
    - 18\_الدال: وهي علو الحق.
    - 19\_الواو: وهي وجه الحق.
    - 20 لَامُ الألف: وهي آية الحق<sup>(1)</sup>.

فهذه العشرون حرفا قد اندرجت فيها بقية حروف الأمر الإلهي المُحكم المُتِمَّة للسبعين، والتي هي دائرة النبي ونبوته، فهي تظهر في النبي، ولا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الا بعد الإطلاع عليها، فهي سبعون في واحد، والواحد حقيقة، تَظْهَرُ في سبعين أَنفٍ في واحد، وهو الرب جَلَّ جلاله (2). وإذن فحروفُ الأمر المحكم تُمثِّلُ دائرة الله تعالى ودائرة النبوة المُخوَّلِ لها التصرف في الوجود بمقتضى الحروف المنزلة عليها.

# 3.3 حروف الفواتح:

لقد خصَّصَ ابن عربي لحروف أوائل السور القرآنية وأسرارها عدة قصائد في

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة (المقدار في نزول الجبار)، ضمن رسائل ابن عربي المشار إليها، ص: 248، 249.

<sup>(2)</sup> م. س، ص: 251، 250.

ديوانه الكبير؛ منها قصيدة تُنيَّفُ على عشرين بيتًا، يقول فيها: (الوافر)

حُرُوفُ أَوَائِ لِ السُّودِ يُبَيِّنُهَا تَبَايُنُهَا وَائِدَ السُّودِ يُبَيِّنُهَا تَبَايُنُهَا إِنَّ الْحُفَاهَا تَمَاثُلُهَا لَا تُبْدِيهَا مَسَاكِنُهَا إِنَّ الْحُفَاهُ اللَّهُ اللَّ

وقصيدة أخرى تبلغ ثلاثة وثلاثين بيتًا، يذكر فيها الحروف المقطَّعة في أوائل السور القرآنية، مَطْلِعُها: (الوافر)

أَلِفْ لَمْ مِمْ وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَا مِنِ انْزَالِ الْكِتَابِ عَلَى وُجُودِ وخاتمتُها:

أَلَا إِنَّ الْسَبَرَاءَةَ مِنْ قُيُودٍ لَأَوْنَتَ مَا يَكُونُ مِنَ الْقُيُودِ(2)

ويَبلغ عددُ السور القرآنية المبدوءة بحروف مقطُّعة ثلاثين سورة؛ منها ما بَلغَ عددُ الحروف المقطعة فيها خمسة حروف وهو الأقصى (= كهيعص)، ومنها ما لم يتجاوز حرفًا واحدًا (= ص، ق، ن). وبذلك يكون عددُ الحروف في أوائل السور ثمانية وسبعين حرفًا بالتكرار، وبعد حذف السور المكررة فيها الأحرف يبقى ستة وثلاثون حرفًا، وبعد حذف المكررة يكون العددُ أربعة عشر حرفًا، أي نصفَ حروف العربية، وقد تعددت الأراء فيه بين مذهب أهل الظاهر ومذهب أهل الحقائق العارفين، فمنهم من أوَّل ومنهم مَن أعرضَ عن التأويل، ومنهم مَن جعل هذه الحروف مُسَمَّياتٍ للقرآن، ومَن جعلها مدلولاً على أسمائه تعالى، ومنهم كذلك مَنْ أَوَّلَ هذه الحروف وأرجعها إلى:

1 - أسماء من أسماء الحق، فقال في (الم): الألف يدل على اسمه (الله)، واللام على اسمه (الله)، واللام على اسمه (مجيد). فالألفُ آلاءُ الله، واللامُ لُطفُه، والميه مَجْدُه

دیوان ابن عربي، مذکور، ص: 126، 127.

<sup>(2)</sup> م. س، ص ص: 130، 131.

2 - عَدَدِ السِّنين، حيث ربطها بها. كما حكى ذلك ابن كثير في تفسيره حين قال: الْأَيْفُ سَنة، واللامُ ثلاثون، والميمُ أربعون سنة.

3 - استخراج حوادث الزمان ومواقعه وفتنه ومصالحه ومضاره ومنافعه، بحيث العتبرها دالة على ذلك بطريق الترميز.

- 4 كونِها لها تعلقٌ بأسماء الملائكة
- 5 كونِها لها ارتباطُ بمَدارات الفلك والكواكب والطُّلُّسُمَاتِ
- 6 كونِها رمزًا لعلِمٍ مُعيَّن من علوم الحق، اختصَّ به أهل ولايته المتحققين دون غيرهم، لأنها من علوم اللوح<sup>(1)</sup>.

وهذه الحروف الأربعة عشر (= الم ص رك ه ي ع ط س ح ق ن) يَجمعها قونك: "نَصِّ حَكيمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌ"، والحكمةُ من ذكر الأربعة عشر حرفًا هذه دون الأربعة عشر الأخرى هو - على حسب قول الزمخشري - كونها مشتملةً على أصناف أجناس عشر الأخرى هو - على حسب قول الزمخشري - كونها مشتملةً على أصناف أجناس الحروف، من المهموسة والمَجْهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المُطْبِقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة والغُنّة، فهذه الحروف الأربعة عشر عي أصول العربية ولُبُها، حوت كل فنون لغة العرب، وبدونها تكون اللغة لاشيء، وقد كروف كرت المشتقات منها، حتى أنها يتكون منها غالب المُعْجَمِ، والعلومُ كلُها في حروف من تضمَّنته السورة من المعاني، ولا يَعلم ذلك إلا حكماء الله في أرضه، وهم قومٌ وصلت قوبهم إلى الفردانية، وتناولوا هذا العلم من مشكاتها، وهو علمُ حرفِ المعجم (٤)، ونعلومُ كلها لا يُعبَّر عنها إلا بهذه الحروف، فبالحروف ظهرت أسماؤها حتى عَبَّر عنها المنسنة.

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الصوفية، تقدم ذكره، 2/ 387، 386.

<sup>(2)</sup> م. س، 2/ 392.

فعلوم الحروف والأسماء - كما قال الإمام أبو زيد بن محمد في «شرحه لحزب الكبير» للإمام الشاذلي - من علوم الكشف، ولا فائدة في التصرف فيها والكلام عليها ببضاعة العقل. وعلمُ الكشف لا يَعرفُه مَن جهله، ولا يجهله من عرفه، وكلُّ على حسب ما فُتِح له، ولذلك يتفاوتُ فيه أهلُه، ويقع الاختلاف بينهم فيما يُشيرون إليه فيه، ألم يقل القطب الدسوقي: "إنني أشرُح في نقطة الباء سبعة أحمَالِ بعيرٍ، فتتقطَّعُ قلوب العارفين، وتميلُ عند معرفة نقطة الباء»(1).

إن هذه الحروف هي المعجم، والعلوم كلها في حروف المعجم، ومبتدأً العلم أسماء الله، ومنها خرج الخَلقُ والتدبيرُ، والأسماء من الحروف ظهرت وإلى الحروف رجعت، فلو كان سِوى الاسم شيءٌ من العِلم يُحتاج إليه لعَلَّمَه الله آدم، ولكن لَمَّا علَّمه الأسماء كلَّها عُلِمَ أن جميع العِلم داخل فيها<sup>(2)</sup>.

والاسمُ له رُوحٌ وعددٌ، ولذلك وردت الحروف في أحزابِ وأوْرَادِ الصوفية لِمَا عَلِمُوا من مغزاها وأسرارها، فَوَقَرُوا عُلُومَ الحرف، وصانوها عن غير أهلها، غيرةً على علوم الحق أن تصل إلى غير أهلها، فالعارف منهم إذا كَمُل في مقام العرفان أورثه الله عِلمًا بلا واسطة وأخذ العلومَ المكنونة في ألواح المعاني، ففهم رُموزَها وعرف كنوزَها، وفكَّ طِلَّسْمَاتِها، وعَلِمَ اسمَها ورسمَها، واطَّلعَ على العلوم المودعة في النقطة، ولا يمنعه من النطق بما يُبهِرُ العقولَ إلا خوفُ الإنكار، ولذلك يَكتفي بالإشارات والترميزات إلى معاني الحروف، والقطع والوصل، والنصب والرفع، وإلى ما هو مكتوب على أوراق الشجَر والماء والهواء، وما هو مكتوبٌ على قبة السماء(٤)، وما هو مكتوب بلا كتابةٍ من جميع ما هو فوقَ الفوقِ وتحت التحتِ.

وعليه؛ فإن الأسماء إنما قامت بالحروف، والحروف كلها قدسية في كلام الله، وفي

<sup>(1)</sup> نفسه، 2/ 393.

<sup>(2)</sup> نفسه، بالمعطيات ذاتها.

<sup>(3)</sup> نفسه، 2/ 396.

صورة عِلمِه، وكلها قديمة أزلية، وُجدَت في عِلمِه، وتكلمَ بها بقوله: (المّ، المرّ، حمّ، عسقّ، كهيعصّ، طسّ، طسمّ، يسّ، طه، صّ، قّ، نّ) إلى آخر الحروف. فهي قديمة بِقِدم قذات، وليس قِدَمُها ما يُوجَد في ألفاظنا، ويُكتب بِبَيَانِنَا، ويُتصَور في خيالنا، فهي ليست الحروف التي نقول، وإنما هي ما كانت هذه الأمورُ دالة عليها فقط، فالحروف اللفظية: (= النفسية) والرقمية (= البيانية) والفكرية (= الخيالية) هي دالة على تلك الحروف انقدسية التي بها كلام الحق، إذ لولا صورة الحروف القدسية ما عُرفَت صُورة الكلام، ولا تميز بعضه من بعض، ولا عُرفت معانيه. فالحروف القدسية وُجدَت عنها الأسماء الإلهية كلها، وبَرزَ عنها الأمرُ الإلهي بقوله (كُنْ)، إذما في الوجود كله إلا ما قال له الحق (كُنْ)، والوجودُ كله كلمات الحق، فعن كلمة الحق وُجدت الموجودات كلها، وأسماء انمسَمَّيات هي من الوضع الإلهي.

والكلام الأزلي هو بحروف قدسية منزهة عن الآلات التي يقع النطقُ بها، وهي واقعة في كلام الله، نَعْنِي الحروفَ. ولا اعتبار لقولِ من قال إن الكلام الأزلي من غير حرف ولا صوت، لأنه لم يُرِدْ بذلك سوى طردِ النَّافِينَ للكلام الأزلي عن قواعدهم. والكلام الأزلي ليس فيه تقديم ولا تأخير، ولا حصرٌ، ولا مادَّةٌ، ولا كيفيةٌ، فإذا بَرزَ من حيث ما هو "وسمعته زالت عنك الألباسُ كلها وهي القيود، ورأيتَ الوقتَ حينذاك ذلك الوقتَ الذي كان قبل وجود الكائنات أنت فيه الآن، وهو الوقت الذي كان في الأبد هو الآن أيضا، وأما الألباس التي في الكلام الأزلي فإنما هي في وقت الحِجاب فقط» (١). ولهذا قال ابن العريف: ليس بين الله وبين العباد نَسَبٌ يصطفيهم لأجله، أو يُعطيهم لأجله، وإنما هناك العناية والمشيئة، ولا سَبَبَ إلا الحُكمُ، ولا وقت إلا الأزَل، وما بقي فعَمَى وتلبيسٌ (٤) ومعنى الأزل هو الذي فيه وجود الحق وحده، ليس لشيء فيه نسبة، وقد قال رسول الله عَلَيْ (اكان الله ولا شيء معه).

<sup>(1)</sup> جواهر المعاني، مشار إليه، 1/ 243.

<sup>(2)</sup> م، س، بالمعطيات ذاتها.

إن الوصول إلى الحقيقة الحقّ في حروف أوائل السور متعذر، وذلك لأن مساحة الرؤية والرؤيا دائما محدودة ومتغيرة من زمن إلى آخر، فكل واحد منا يحيط بجانب من الحقيقة، وتفوته جوانب، ينظرُ من زاوية وتغيبُ عنه زوايا، وما يصل إليه من صِدقي دائما هو صدقٌ نِسبي، أما الصدق المطلق فهو لله صاحب العلِم المحيط، والنظرِ الشامل.

وسَنُدَلِّلُ على هذا بهذه الحروف التي افتتحت بها السور القرآنية، ولنتخذ نموذجًا من سورة (ق)، من حَيْثُ ما فيها من قافات، وسنجد أن فيها سبعة وخمسين قَافًا، ونفعلُ نفس الشيء مع سورة (الشُّورى) - التي هي ضِعْفُ سورة (ق) في الطول، وفي فاتحتها (ق) - فنجدُها هي الأخرى تحتوي على سبعة وخمسين قَافًا. فهل هذه صُدفة؟ وإذا جمعنا عدد القافات في العمورتين (57+57= 114) فسيكون الناتج هو عدد سور القرآن الكريم. ثم إن سورة (ق) تبدأ هكذا: ﴿ قَلَ وَالْقُرُهُ اِن الْفَاف ترمز للقرآن، وإلى أن مجموع القافات هو مجموع سُور القرآن.

وقد وضع بعض الباحثين المعاصرين سُورَ القرآن في الحاسوب، فقدَّمَ له إحصائية بمعدلات تَواردِ حرف القافِ فيها، حيث كانت النتيجة هي أن أعلى المتوسطات والمعدلات موجودة في سورة (ق) وأن هذه السورة تَفوقَت حسابيا على كل المصحف في هذا الحرف(1)، فهل هذه صدفة أيضا؟

لقد ابتدأت سورة (الرعد) بالحروف (الم مر)، فكيف تَعامل معها الحاسوبُ إحصائيا؟ وما عددُ تَوارُدِها داخل السورة؟ إن الجواب هو:

<sup>(1)</sup> محمد حسني يوسف: القرآن يتكلم والإنجيل يُثبت ما يقوله دين الحق، ط1، دار الكتاب العربي، دمشق/ القاهرة 2006 م، ص: 88.

هكذا في ترتيب تنازلي (۱)، ثم (ل)، ثم (م) ثم (ر) بنفس الترتيب الذي كتبت به في أول السورة. ولم يكتف الحاسوب بهذا، بل أحصَى توارد هذه الحروف في المصحف كله، وبيَّن أن أعلى المعدلات والمتوسطات لها هو في سورة الرعد، وأن هذه السورة تفوقت حسابيا في هذه الحروف على جميع سور المصحف. ونفس الأمر جرى مع سورة البقرة المبدوءة ب (المر)، فقد جاء إحصاء هذه الحروف فيها هكذا:

- (۱) وردت 4592 مرة.
- (ل) وردت 3204 مرة.
- (م) وردت 1295 مرة.

بنفس الترتيب التنازلي الذي كُتبت به في أول السورة، بل إن هذه الحروف الثلاثة كان لها تفوق حسابي على باقي الحروف. في داخل سورة البقرة ونفس الشيء في سورة (آل عِمْرَانَ) المبدوءة ب (الم م )، فقد جاءت إحصائيات الحاسوب عنها بهذا الشكل:

- (۱) وردت 2578 مرة.
- (ل) وردت 1885 مرة.
- (م) وردت 1251 مرة.

بنفس الترتيب التنازلي الذي كُتبت به في أول السورة، كما أنها تواردت في السورة بمعدلات أعلى من باقي الحروف، ويتكرر الأمر نفسه في سورة (العنكبوت) المبدوءة بد (التم) حيث جاء الإحصاء فيها كالتالى:

- (۱) وردت 784 مرة.
- (ل) وردت 554 مرة.
  - (م) وردن 344 مرة.

بنفس الترتيب التنازلي (الم)، وتواردت في السورة بمعدلات أعلى من باقي

الحروف. والشأنُ نفسُه في سورة (الروم) المبدوءة ب (الـم) فالإحصاءُ فيها هو:

- (۱) وردت 547 مرة.
- (ل) وردت 396 مرة.
- (م) وردت 318 مرة .

بنفس الترتيب التنازلي (الــم)، وتواردت في السورة بمعدلات أعلى من باقي الحروف. ويتضح من هذا أن جميع السور المبدوءة بالحروف (الم) هي سور مكية تفوقت حسابيا في معدلاتها على باقي السور المكية والمدنية، ثم تفوقت كذلك حسابيا في معدلاتها من هذه الحروف على باقي السور المدنية (۱). أما سورة (الأعراف) المبدوءة ب (المص ) فمعدلات هذه الحروف فيها هي أعلى ما تكون، وأنها تتفوق حسابيا على كل السور المكية في المصحف. وكذلك في سورة (طه ) فقد توارد فيها هذان الحرفان بمعدلات تفوق كل السور المكية، ويسري الأمرُ أيضًا على سورة (مريم) المبدوءة ب (كهيعص )، حيث ترتفع معدلات هذه الحروف على كل السور المكية في المصحف.

وبالمثل السور المبدوءة ب (حم م)، إذا ضُمَّت إلى بعضها فإن معدلات توارد هذين الحرفين فيها يتفوق على كل السور المكية في المصحف. وكذلك السورتان المبدوءتان ب (ص م)، وهما سورة (ص م) وسورة الأعراف إذا ضُمَّتا إلى بعضهما تفوقتا حسابيا في هذا الحرف على باقى السور في المصحف.

والسور المفتتحة بالحروف (الر ")؛ وهي سورة إبراهيم ويونس و يوسف و الحِجْرِ؛ إذا ضُمت إلى بعضها أعطت معدلات أعلى في نسبة توارد حروف (الر) فيها على كل السور المكية في المصحف. وتبقى سورة (يس") مشتملة على نفس الدلالة، ولكنها

<sup>(1)</sup> م. س، ص: 89.

<sup>(2)</sup> نفسه، بالمعطيات ذاتها.

بغريقة عكسية، فالياء في الأول (يس) بعكس الترتيب الأبجدي، ولهذا كان تَوارُدُ حرف (ي) وحرف (س) في السورة تواردًا أقل من تواردهما في جميع سور المصحف مدنية كنت أو مكية. فالدلالة الإحصائية حاضرة ولكنها منعكسة.

وإذا عرفنا أن القرآن نزل مُنجَّمًا ومفرَّقًا على مدة ثلاثة وعشرين سنة، فإننا سوف نمرك أن وضع معدلات إحصائية مسبقة بحروفه هو من قبيل الاستحالة، لأن ذلك أمرٌ لا يمكن أن يعرفه إلا العليم الخبير الذي يعلم كل شيء قبل حدوثه، والذي يُحصي بأسرع وأدق من كل العقول البشرية والإلكترونية، فهو وحده المحيط بكل شيء عِلمًا (١). وما هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إلا رموز عِلمه التي بَثَها في تضاعيف كتابه نكتشفها على مدى الزمان. ولذلك كان الذين لا يدرسون ولا يفهمون الدراسة العددية للكلمات المقطعة في بداية السور يتساءلون ويقولون: ما هذه الحروف التي جَعلت كتابَ الله لا كذبَ فيه ﴿ الْمَ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا كذبَ فيه ﴿ الْمَ نَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا ال

ولكن بعد هذا الإحصاء تأكدنا أننا أمام قانون إلهي مُحكَم، وحروف محسوبة، بحيث وُضع كل حرف بميزان ﴿ اللهُ الَّذِي َ أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِ وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدِيكُ لَعَلَ السَّاعَة وَسِيبٌ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن الدلالة الجديدة لهذه الحروف تنفي بالمطلق شُبهة تأليف القرآن من لَدُن أيِّ كان من المخلوقات، فهي تضعنا أمام موازين دقيقة، ودلالات عميقة لكل حرف، مما يستحيل

<sup>(1)</sup> نفسه، ص: 90.

<sup>(2)</sup> سورة الشورى/ الآية 17.

معه أن يجرُو أحدٌ على القول بأنه أمام كلام ألَّفه مخلوق، وإنما يقول إنه أمام كلام إلهي. فهل يصح إذن قَبول الزعم بأن القرآن من تأليف النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما يزعم الزاعمون، ويروج المتخرصون، ويكون من ثلاثين جزءا ومائة وأربعة عشر سورة، وستة آلاف آية تقريبا تتضمن إعجازا عدديا تعجز عنه الحواسيب؟!، وكمثال على هذا الإعجاز نسوق الكلمتين التاليتين:

- \* كلمة (الدنيا) تكررت في القرآن كله 115 مرة.
- \* كلمة (الآخرة) تكررت في القرآن كله 115 مرة.

مما يعني أن الكلمة ونقيضَها جاءت بنفس العدد دون زيادة ولا نقصان، فما هذا الإعجاز العددي الذي يذكر كلمة واحدة في كتاب مكون من ثلاثين جزءا ومائة وأربعة عشر سورة، وستة آلاف آية، وعدد هائل من الكلمات، ومع ذلك تتكرر هذه الكلمة في كل هذا الكم الهائل بنفس عدد تكرار الكلمة النقيض لها؟ ونُضيف إلى هذا المثال أمثلة أخرى تؤكد هذا الإعجاز العددي:

| العدد | الكلمة |    |         | العدد | الكلمة     |
|-------|--------|----|---------|-------|------------|
| 24    | الرجل  |    |         | 88    | الملائكة   |
| 24    | المرأة | 75 | المصيبة | 88    | الشياطين   |
| 8     | الرغبة |    |         | 145   | الحياة     |
| 8     | الرهبة | 75 | الشكر   | 145   | الموت      |
| 0.5   | النفع  |    |         | . 11  | إبليس      |
| 0.5   | الفساد |    |         | 11    | التعوذ منه |

وليس هذا فقط؛ وإنما هناك الصلاة، فقد تكررت خمسَ مرات بعدَدِ الصلوات المفروضة في كل يوم، كما تكررت كلمة الشهر اثنتا عشرة مرة بعدد أشهر السنة، وكلمة اليوم ثلاثمائة وخمسة وستين مرة بعدد أيام السنة. فهل كل هذه التكرارات المحسوبة بدقة عالية وليدة الصدفة؟(1).

إن سِرَّ إعجاز القرآن آتِ من «الصدق المطلق» كما عبَّر ابن عربي حين سُئِلَ عن سر الإعجاز القرآني، فقال: كلمات القرآن صادقة صِدقًا مُطلقا.

### 4. بسراق الروح:

كل القُوى تكمُنُ في الحروف، وهذه القوى تَكْمُنُ بدورها في العقل، لأنها مِلك للروح، والروح مستعدةٌ لأن تمنح العقل تلك القوى جزئية كانت أو كليةً بحسب مقدرة

<sup>(1)</sup> القرآن يتكلم، ص: 91، 92.

العقل على ما يستطيع قبوله من نور المعرفة المُشعِّ من الحروف. فكما أن الشمس تشع بضوئها على القمر فيعكس هذا الضوء إلى الأرض فيُنيرها، كذلك الحروف، فهي جسد روحي يمد العقل بنوره، والعقل بدوره يعكس هذا النور على الجسد المادي. ومن الطبيعي أن العقل لا يملك التحكمَ دائما في النور المنبعث من هذا الجسد الروحي، ولذلك لا يُعبِّر دائما عن شعوره لأن سِرَّ الحرف كجسد روحي انفلتَ منه، فالترقية الروحية ما هي إلا امتلاكَ العقل لسر هذا الجسد الروحي المسمَّى بالحرف أو ببُراقِ الروح، وتعبيرٌ عن الضوء المشعشِع فيه، فحين يكون العقل متحدًا به ترتفع عنه الحُجُب، ويُصبح على اتصالِ بما وراء الوجدان. فوظيفة العقل ليست هي التعقل فحسب، وإنما هناك وظائف أخرى أرقى من ذلك تتعلق بما فوق الوجدان، وبما هو لَا مَرْئِي وغير محسوس، وهذا لا يَتأتَّى إلا بسر الحرف الذي يفتح لنا أبواب المعرفة اللانهائية ... المعرفة اللدُّنيَّة التي تجعلنا نرى أنفسنا قد تغيرت فعلاً في المظاهر الباطنة والظاهرة، كما تجعلنا نرى كل شيء يحيط بنا قد ابتدأ في التغير، وصار طَوعًا لمشيئتنا، وطِبقًا للحالة التي يُو جَد فيها، بحيث لا تكون هناك قوة تتغلبُ على إرادتنا، لأن النور الإلهي الحقيقي اخترقَنا، فصار لنا عقلٌ بَصَائِري حُرٌّ، غيرُ مُقيَّد، تَرَقَّى روحيا حتى صارت له القدرة على رؤية ما وراء الطبيعة، ومُنِحَت له القوة على التكلم بلغات الله، والتصرُّف بمشيئته، طبقًا للحديث القدسى: «يا عبدي؛ أطِعْنِي تَكُنُّ مِثلِي، تقول للشيء كُنْ فيكون»، وليس هذا ببعيد على مَنْ تشرَّبَتْه الطاعةُ وتَلَبَّسَه النفَسُ الإلهي الذي هو الحرف، فَبَشَرِيَّتُه لا تَحولُ دون خصوصيته، قال ابن عطاء الله السَّكَنْدَري في حِكَمِه:«إذا أراد اللهِ أن يُعرِّفَكَ وَلِيًّا من أوليائه طَوَى عنك وجودَ بشريته، وأَشْهَدَك وجودَ خُصُوصِيته. فسبحان مَنْ سَتَرَ سر الخصوصية بأوصاف البشرية» وكل إنسان سلك هذا المسلك تكون له خصوصية وأسرار تَنتظِمُ في مَعالمَ وأُنظُومات، على شكل إشارات متعالقةٍ في امبراطورية الفيض.

### 1.4 شهود الكلام الإلهي:

ففي شهود الكلام الإلهي مَيْزَ الصوفية بين مفهومين مفهوم «الإشارة» ومفهوم «العبارة»، حيث الإشارة تكون مجرد إيحاء بالمعنى دون تعيين أو تحديد، وهذا من شأنه

أن يجعل المعنى أفقا منفتحًا دائما. أما العبارة فهي تحديد للمعنى يجعله مغلقًا ونهائيا، الأمر الذي يتعارضُ مع حقيقة شهود الكلام الإلهي المتعددة مستوياتُ الدلالة فيه تعددًا لانهائيا. إن هذا التمييز بين المفهومين المذكورين يتأسسُ على المبدأ الذي يؤكده الصوفية باستمرار، وهو مبدأ الفصل بين «المعنى الظاهر» للكلام الإلهي وبين «معناه الباطن»، إذ الظاهر هو ما يدل عليه الكلام بدلالة اللغة الوضعية في بُعدها الإنساني، في حين أن الباطن هو المستوى الأعمق، مستوى اللغة الإلهية «المشار إليه» بطريقة لا تنكشف إلا لصاحب التجربة الصوفية، فهو وحده القادر على النفاذ إلى ما يشير إليه الكلام الإلهي من مَعانِ ودلالات إلهية عميقة (= باطنة).

لقد طور الصوفية هذا المفهوم للكلام الإلهي فميزوا بين البُعد الإلهي للغة الكلام الإلهي، وبين بُعدِها الإنساني. فاللغة الإلهية تتجلى عند الصوفي في الوجود كله، فهي ليست محصورة في الخطاب القرآني، بل هي ممتدة ومتجلية في الوجود برُمَّتِه، لأنه كلمات الله المسطورة في الآفاق، والقرآن كلمات الله المسطورة في المصحف. وكما أن كلمات الله الوجودية لا يمكن حصرُها ولا تَنْفِذُ، فكلمات القرآن المعدودة المُحْصَاة في ذاتها تُشير إلى مَعان ودلالات وجودية لا تَنْفِذُ. وهم في هذه الصياغة لمفهوم اللغة الإلهية الكونية يعتمدون على القرآن، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ لَوْكَانَ ٱلْبَعْرُمِدَادًا لِكُمِسْتِرَقِ لَنْفِدًا أَلْبَعُرُ مِكَانَ المعدودة الله وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَاثُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الفرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَاثُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الفاذِ مِن العبارات، وذلك لقدرتهم على النفاذِ من «ظاهر» وألمّ اللغة الإلهية في بنية الخطاب (3) ومن هذا القبيل نَفَاذُهُم إلى سِرًّ حروف: «لَهُ» و «أَبَى»في آية سجودِ الملائكة لآدم وإباءِ إبليس. فهو لما امتنع عن سرً حوف: «لَهُ» و «أَبَى»في آية سجودِ الملائكة لآدم وإباءِ إبليس. فهو لما امتنع عن

<sup>(1)</sup> سورة الكهف/الآية 109.

<sup>(2)</sup> سورة لقمان / الآية 27.

<sup>(3)</sup> هكذا تكلم ابن عربى، مذكور، ص: 92.

السجود وأبَى، انقلبت حروفُ آياته إلى حروف له، حيث انقلبَ ألفُ «أبَى» إلى واو «لَهُ»، وانقلب بَاءُ «أبَى» إلى هاء «له»، وانقلبت ياء «أبَى» إلى لَامِ «لهُ» فظهر «لِي» أي ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي ﴾ (1) فالله إذا ذهب بألفِ «أبَى» عن وَاوِ «له»، وبَدَّلَه مكانَ ألِفِ الأحَدِ اجتمعَ سِرُّ الواحد الأحد في الولي الخاتم، وإذا ذهب ببَاءِ «أبَى» عن هاء «له» وبَدَّله مكانَ ابنه البادي اجتمع في النبي الخاتم سرُّ البادي الهادي، وإذا ذهب بياء «أبي» عن لام «له» وبَدَّله مكانَ يَاءِ النبي الخاتم في آدم سِرُّ البادي الهادي، وإذا ذهب بياء «أبي» عن لام «له» وبَدَّلَه مكانَ يَاءِ اليَدِ، اجتمع في آدم سِرُّ البد واللسان» (2)، ومن البادي الهادي: قرآن مَجيد، ومن البد واللسان: إحصاءُ كل شيء. فالله قد جمع في اللوح والكتاب والإمام بين الحِبِّ والمحب، والحُبِّ الذي يَنبِت من المحبَّة والخِلَّة في الخَلق (3)، ليشَهَدَ الكُلُّ كلامَه شهودَ والمحب، والحُبِّ الذي يَنبِت من المحبَّة والخِلَّة في الخَلق (5)، ليشَهَدَ الكُلُّ كلامَه شهودَ بصرِ فقطُّ، ومن ثمة ينتقلون إلى شهود العالم في كاف (كُنْ).

## 2.4 شهود العالم في كاف (كُنْ):

ولا تتم مشاهدة العالم في كاف (كن) إلا إذا تَمثّلنا ارتباطَ الكاف بالنون ارتباطًا أونْطُولُوجيًّا سِريًّا، ورُوحيًّا قُدُسيا، من حيثُ كونُ النون هي الخمسون التي عُشُرُهَا الهاء الرامزة للصلوات الخمس الحافظة درجاتِ الخمسين صلاةً كما جاء في البخاري «هي خمسٌ هي خمسون ما يُبَدَّلُ القولُ لدي». فالخمسة إذن هي عين الخمسين من هذا الوجه. والكافُ إنما تحفظُه الهاءُ التي تحفظ نفسَها وغيرَها، وهذا الغير هو كافُ الكون، لأن نور الذات الإلهي «لَمَّا ضَرَبَ في ذات (كن) امتدَّ له ظل وهو عين الكون، فَبَيْنَ الكون والحق حِجَابُ (كن)، ولذلك فإن الكاف إنما تحفظه الهاءُ وقد زالت عنه في (كن) فاعتمدَ على النون حيث كانت هي الهَاءَ، فانحفظ وجودُه بها، وعن هذه المحافظة (كن) فاعتمدَ على النون حيث كانت هي الهَاءَ، فانحفظ وجودُه بها، وعن هذه المحافظة

سورة البقرة / الآية 186.

<sup>(2)</sup> رسالة (بحر الشكر في نهر النكر)، ص: 209.

<sup>(3)</sup> م. س، ص: 210.

في (كُنْ) انحفظ الكون من العدم »(1)، فالكون المرموز له بالكاف مرتبطٌ بالنون الممثّلة لمهاء ارتباط محافظةٍ وصيانة من الزوال منذُ النشأة.

فآدم لَمَّا عُلِّمَ الأسماء كلها نظر إلى مثال (كُنْ)، ونظر إلى مراد المُكوِّن من المُكوَّن، وشهد العالمَ في كاف (كن) التي هي كاف الكنزية «كنت كنزًا مخفيا لا أُعْرَف، فأحببتُ وشهد العالمَ في خلقت خلقًا فعرَّفتُهم بي فعرفوني» (2) ثم نظر في سِرِّ النون... نُونِ الأَنَا فِإِنِّيَ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَ فلما صحَّ له الهِجاء، وتحقق له الرجاء، استنبط له من كاف الكوْنيَّة كاف التكريم ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي َادَمَ ﴾ وكاف الكُنيَّة: كنتُ له سمعًا وبصرًا ويدًا، واستخرج له من نورِ الأَنَا نُونَ النُّورِيَّة ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ﴾، واتصلت بها نُونُ النعمة ويدًا، واستخرج له من نورِ الأَنَا نُونَ النُّورِيَّة ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ﴾، واتصلت بها نُونُ النعمة في هذه الكاف وما فيه من تكريم له وإنعام عليه مادام مرتبطًا بالنون الحافظة.

### 3.4 شهود ياء يد اللَّه:

فَشُهُودُ العالم في الكافِ هو شهودُ شجرة الكون بكاملها، إذ الكونُ كله شجرةً اصلُ نُورِها من حبَّة (كن)، وكافُ الكونية لُقِحَت بلقاح حبَّة ﴿ فَعَنُ خَلَقَنَكُمْ ﴾ تنبيها للنشأة الأولى ونهايتها، فانعقدت من ذلك اللقاح ثمرةُ ﴿ إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ (الله عليه الكان اللقاع ثمرةُ ﴿ إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ (الله عليه الكان الله الله الله عليه الله عليه الله ومجهولا، مُحدّدةٌ حقيقتُه وصفتُه ومقداره وزمانه ومكانه، وارتباطُه بسائر ما حوله من أشياء، وتأثيرُه في هذا الوجود. وقد «ظهر من هذه الثمرة غصنان مختلفان: كافُ الكمالية ﴿ الْيَوْمَ اَكُمَلَتُ لَكُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ الله عَلَى المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الكمالية ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الكمالية عَلَى الله عَلَى العَلَه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَهُ عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَ

<sup>(1)</sup> كتاب الميم والواو والنون، مذكور، ص: 67.

<sup>(2)</sup> أورده على القاري في شرح صحيح البخاري، وقال عنه: إن معناه صحيح ومستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: شــجرة الكون، حققه وضبطه وقدَّم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار المحبة بدمشـق ودار آية بيروت 2002م/ 2003م، ص: 49، 50.

<sup>(4)</sup> سورة القمر / الآية 49.

دِينَكُمْ أُ<sup>(1)</sup>، وكافُ الكُفرية ﴿فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾ وظهرَ جوهرُ النون: نونِ النكرةِ ونونِ المعرفة (أق) ، وبعد بُروزِ الخَلق من غيب (كُنْ) في القِدَمِ رَشَّ الخالقُ عليهم من نوره، فَمَنْ أصابه ذلك النور حدَّق إلى تمثال شجرة الكون المستخرجة من حَبَّةِ (كن) فلاحَ له سِرُّ كَافِهَا، واتضح له جوهرُ نُونِها. ومَنْ أخطأه ذلك النور طَالَب بكشف المعنى المقصود من حرف (كن)، لأنه غلط في الهجاء، فنظر إلى مثال (كن) فاعتقد أنها كاف الكفرية بنون نكرةٍ.

فحظً كل مخلوق من كلمة (كن) ما عِلِمَ من هجائها وهجاءِ حروفها، وما شهد من سرائر خفائها  $^{(h)}$ ، فكل موجود دائرٌ في دائرة الكون، وهذه الدائرة دائرة على سرائر (كن)، فكيفما دار المخلوق واستداره فإليها يَؤُول وعليها يَجُول، وعنها لا يزول ولا يَحُولُ  $^{(5)}$ . فمن شهد كاف الكمالية ونونَ المعرفة فهو على حُكمِ ما شَهِدَ، ومن شهد كاف الكفرية ونون النكرة فهو كذلك على حُكمِ ما شهد، فَهُمَا معًا رَاجعَان إلى نقطة دائرة (كن) وليس للمكوَّن أن يجاوز ما أراده المكوِّن. فاختلافُ أغصانِ شجرة الكون ونوع ثمارها نَاشِئ أصلُه عن حبة (كن) بائنٌ عنها  $^{(6)}$ ، وذلك لأن مُرادَ يَدِ الله في حركتها المطلقة هو مُرادُ رحمةٍ. فالله قد استخرجَ من اليد والروح خَالِصَهُمَا، ومن الحياة والبقاء مَحْضَهُمَا وهو الحب، وأنزل بين حاء الحُبِّ وبائه لِسَانَ التذكُّر، فَمنْ تذكَّرَ سَرَى، وظَهَرَ له لسانٌ من الحب، وأنزل بين حاء الحُبِّ وبائه لِسَانَ التذكُّر، فَمنْ تذكَّرَ سَرَى، وظَهَرَ له لسانٌ من الإثبات الذي هو لسانُ الخطاب المخصوص  $^{(7)}$  الرابط بين الفردية والزوجية.

فكل مخلوق في الكون له رابطتان: روحية وزوجية فهو برابطة روحيته فردٌ عن كل شيء، وبرابطة زوجيته مع كل شيء. فالزوجية في الذكر، والروحية في الأنثى، غير أن روحية الأنثى تصيرُ كزَوجية الذكر عند تمام ولادتها، كحواء صارت زوجَ آدم، وصَار آدمُ زَوْجَهَا، لأن لام اللسانِ – أعني لسانَ الإثبات – نزَلَ بين وَاوِ الوُدِّ ودَالِه، فَوُلِدَ لَهُمَا العُلُو في الوَلَدِ المعنوي(1)، وساد ذلك الخلق كلهم، خصوصًا الذين فهموا معنى الفاء والواو واللام في ﴿فَوَلِ وَجُهَكَ مَنْ مُلَر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُو وَلُوا وُجُوهَكُم مَنْ شَطْرَأَه والواو هي واو الصوم المجرَّد، واللام هي لام فالفاء في ﴿فَوَلِ ﴾ هي فاءُ الفَلك والفُلك، والواو هي واو الصوم المجرَّد، واللام هي لام الصلاة المجرَّدة، فهذه الثلاثة هي نورُ الله الذي رشَّه على الإنسان(3) بياء يده، ويَدُهُ تَعَالَى الصلاة المجرَّدة، فهذه الثلاثة هي نورُ الله الذي رشَّه على الإنسان(3) بياء يده، ويَدُهُ تَعَالَى ياء الإضافة المُشير إليها قوله: ﴿مَامَنَعَكَ أَن شَجُدَلِما خَلَقْتُ بِيدَيً ﴾ وهي داخلة في الياء الأولى من اليقين، وفائضة عن الياء الثانية من النفس، فيُنْفِقُ الله تعالى منها على أرباب اليقين ما يشاء (3)، حيث يرون عَمَلَ محمد في آدم بالياء.

# 4.4 شهود عمل محمد في آدم:

إن الوجود في ميم ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ هو لآدم، لأنه صاحب الأسماء، فبالمدِّ الموجود فيه كان استمدادُ عالم الأجسام ﴿خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ (6)، فإن حواء خُلقت من آدم، ولو خلقت من غيره لم يصدق من نَفْس واحدة من حيث الجسمية.

<sup>(1)</sup> م. س، ص: 121، 122.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة / الآية 144.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: رسالة (الرد على اليهود)، ضمن (رسائل ابن عربي)، مذكور، ص: 308.

<sup>(4)</sup> سورة ص/الآية 75.

<sup>(5)</sup> رسالة (الردعلى اليهود)، مذكور، ص: 317.

<sup>(6)</sup> سورة النساء/ الآية 1.

وهذه الميم لها أسرار؛ لا من حيث هذا المقام، كثيرةٌ وكذلك هذه الياء المتصلة بالميمين، لأنها علة ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثَا كُمُ ﴾ (3) فاتصل الأمر بيننا وبينه من هذه الوجهة، فالياء بين الميمين دليل على هذا الاتصال بالجسم بخلاف الروح (4). فالميم لآدم ومحمد، والياء بينهما رمزٌ لسبب الوُصلة لهما، فهي حرف عِلَّةٍ، ومن هنا عمل محمد في آدم بالياء عَمَلاً روحانيا، ومن هذا العمل كانت روحانيتُه، وروحانيةُ كل مُدَبَّرٍ في الكون من النفْس الكلية إلى آخر موجود وهو الروح الإنساني «كنتُ نبيا وآدم بين الماء والطين» (5)، وعمل آدم في محمد بواسطة الياء عَمَلا جسمانيا، ومن هذا العمل كانت جسمانية كل إنسان في العالم وجسمانية محمد. فآدم أبو محمد وأبونا في الجسمانيات، ومحمد أبو آدم وأبونا في الروحانيات فمثلاً «عيسى أبوه روحُ القدس من مقام الجسدية وعالم التمثيل، وروحُ القدس ابن لمحمد من حيث هو روحٌ، فهو جد لعيسى على هذا النظام العجيب.

وإن كان توجَّه على جسدية عيسى لَمَا استوى في الرحِم الأقدس مثل استواء كل نطفة، فأعطاه بذلك التوجه الروحانية، فهو أبوه مثلنا»(6). فقيامُ الواحد القيِّم من حقيقة المحو، وقيامُ الأحد القيوم من الإثبات هُمَا على أصلِ مَحلِّ الإضافة المُدرَج في طيِّ

<sup>(1)</sup> سورة التوبة / الآية 128.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء / الآية 107.

<sup>(3)</sup> سورة الكهف/ الآية 110.

<sup>(4)</sup> كتاب الميم والواو والنون، مذكور، ص: 81.

<sup>(5)</sup> الترمذي: السُّنن، الحديث رقم 9063. ورواه الحاكم في المستدرك، 2/ 609.

<sup>(6)</sup> كتاب الميم والوا والنون، ص: 79.

الياء حيث قال: روحي ونفسي، ومَحلَّ الإضافة هذا هو كذلك مُدرج في طي ياء النبي والولي، فهما في الحقيقة ياءٌ واحدة تُمثِّل أصلَ محلِّ إضافة الواحد الأحدِ، ومن هنا كان دخول ياء النبي في ياء الولي عبارة عن دخول ذات اليقين، ودخول ذات اليقين يَرفعُ قواعدَ النظر والقرائن والشواهد والعقل، ولا يبقى للداخل فيها إلا الشهود البصائري في الحضرة، حيث يشاهدُ بَاعَ المَحْوِ ممتدًّا في كل سَبَ، وباعَ الإثبات مُمتدًّا في كل نَسَب، كما يُشاهدُ امتدادَ باعِ السب من المحو إلى الوضع، وامتدادَ باعِ النسَب من الإثبات إلى الرفع، فيفيضُ في المحو والإثبات، والأسباب والأنساب، والرفع والوضع (١١)، لأنه عند ربه الأعلى بيقين لا يَبْلَى؛ وذلك لأن المحو مِيمٌ والإثبات تاءٌ، فآدم لَمَّا هبط إلى الأرض خرج من المحو الذي أولُه ميمٌ، واتصل بالإثبات الذي آخره تاءٌ، والميمُ والتاء حرفان موضوعان لمعرفة الجمع والتعيين، وبهما تمَّ التمثيل والتمثُّل، وبهما يُرفَع التمثيل والتمثل عن كل تائب مُنيب (١). فالله تَعالَى صَبَّ قارورة حُبِّه في خمس تاءاتٍ؛ وهي:

- 1 تاءُ خلقتُ بيدي.
  - 2 تاء سَويتُ.
  - 3 تاء نفختُ.

4 - تاءُ المُقابلة في المتعيِّن والمعَيَّن، مثل قوله: اصطنعتُك لنفسي، حيث قَارَنَ التاء بالكاف فتعيَّن المخاطبُ بالتاء، وعيَّن المخاطَبَ بالكاف.

5 - تاء حُبَّة القلب التي اجتمعت فيها التاءات الأربع السابقة، وصارت كلَّها مُدَرَجَةً بيمين الله، تُوجِّهُ الإنسانَ، وترفعُ عنه التسويلَ والتسويف النفسيين لكي يتوجه إلى هذه التاء<sup>(3)</sup>، لأنه إذا توجَّهَ إليها سيشاهدُ حقيقة الأشياء مجموعةً في الواو، وعند

<sup>(1)</sup> رسالة (بحر الشكر في نهر النكر)، مذكور، ص: 214.

<sup>(2)</sup> م. س، ص118.

<sup>(3)</sup> رسالة (الردعلى اليهود)، مذكور، ص: 315.

ذلك سيستريح.

#### 5.4 شهود الواو الجامعة للأشياء:

لقداً وْمَأْنَا فيما تقدَّم إلى أن الألفَ ترمزُ مَعرفيا إلى الذات الإلهية المنزهة عن الحركة والسكون، وإلى أن الواو ترمزُ هي الأخرى معرفيا إلى الروحِ الجبريلي الذي حملَ الوحي إلى الرسل والأنبياء، وإلى أن الياء ترمز هي كذلك إلى الرسول البشري الذي تلقى الرسالة في عالم التركيب السفلي<sup>(1)</sup>، وهذا كله مُنسجمٌ أُونطُولُوجيًّا وتْيُولُوجيًّا. ولكن حيث تنقل الواو من رمزية المَلَكِ الحاملِ للرسالة إلى اسم جامع للأشياء كلها، فإن الإشكالية تشتعل، والحيرة تتصل. فكيف تنقطعُ الحيرة وتنقشع الإشكالية؟

إن تَتُبُّع خُطاً أبي القاسم الجُنيد (ت 297ه/ 910 م) سيُفيدنا في هذا، فقد قال لأبي بكر الشبلي (247ه/ 861 م - 433 ه/ 649 م): "إِنْ رَدَدْتَ أَمرَكَ إلى الله استرحت» فقال له الشبلي: "إن ردَّ الله أمرك إليك استرحت»، إشارة إلى تَجرُّدِ الفعل، وتجرُّد الأمر الإلهي، حتى يتبيَّن الفعلُ في الأمر، والأمرُ في الفعل، ويتصف الفعلُ بالأمر، والأمرُ بالفعل، وعند ذلك يصير الفعل كالأمر، والأمرُ كالفعل، كما قال الرسول عَلَيْتَ: "كِلْتَا يَدَيْهِ بالفعل، وبهذا يتبيَّن أن (المرم) في هاءَ (لا رَيْبَ فِيهِ)، وفاءَ وياءَ وهاءَ لا ريبَ فيه في ميم (المرم)، وهاءَ ومِيمَ (المرم) و (فيهِ) في (واو) ﴿ مَازَاغَ ٱلْمَمرُومَا لَكُن الله المحرَّد، والأمر المجرَّد، والمعلل المجرَّد، والأمر المجرَّد، والموجه، والفعل المجرَّد، والأمر المجرَّد، وهو الجامع للحرف، والوجه، والفعل المجرَّد، والأمر المجرَّد، وهو الذي أوحى الله تعالى منه إليه بلا واسطة من خارج، وهو الذي انصرفت أجزاءُ روح الكشف إلى عينه المدرَجة في سمعه وشمَّه، المدرَج في بصره، فقال له: يَا وَمَا زاغ البصرُ منك إلى غيرك،

<sup>(1)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: الخط العربي وعلم الحرف، ط1، دار البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة 2007م، ص: 90.

<sup>(2)</sup> سورة النجم/ الآية 17.

وما طغى السمعُ سمعُك، وأنت الذي يكون باسمك تصحيحُ الأفعال في العِبَادِ<sup>(1)</sup>، فالإنسان الشاهد للواو هذه ينفصل لسانه عن يده، ويَظْهَرُ حرفُ النداء فيه، فيتعَينُ حرفُ اسمه في (وَ)، ويكون شاهدًا ومُشاهدًا، ومُناديًّا ومُناديًّا ومُنادًى.



<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة (كشف سر الوعد وبيان علامة الوجد)، ضمن (رسائل ابن عربي)، مذكور، ص: 335.



## 1\_ النسق الفكري لابن عربي،

هذه هي الحروف في تجلياتها ومراتبها وأسرارها، فما هو النسق الفكري الوجودي الذي وضعها فيه الشيخ ابن عربي (560هـ/ 1651م 638-هـ/ 1240 م)؟ وما الدلالات التي تأخذها في هذا النسق؟.

إن بنية النسق الفكري لابن عربي تَرُومُ أو لا وقبلَ كل شيء إزالة التعارضات الثنائية من الوجود، ومن المعرفة والفكر، ومنطَلَقُه في ذلك «وحدة الوجود = وحدة الشهود» لا بالمعنى الفلسفي الذي يُوهِمُ به المصطلحُ Pantheisme في الفلسفة الغربية المُراوحةِ بين إمَّا وإمَّا، بمعنى أنها إمَّا تُحِلَّ الله في الطبيعة والعالم، أو إمَّا أن تُلغي العالمَ والطبيعة لحساب الوجود الإلهي. بينما ابن عربي في نسقه الفكري يُركِّزُ على أبعدَ مِمَّا هو متصوَّرُ، فهو نَظريًّا يحتفظ بالثنائية في شكل «مراتب» يُدركُها الذهنُ ويُميز بينها، وعَمليًّا يُقيمُ وسائطَ عديدة بين طرفي كل ثنائية تَجمعُ كل الثنائيات وتُوحِّد بينها.

فَعَلَى المستوى الوجودي الخالص نَرى الذات الإلهية تتميزُ في مرتبة «الأحدية المطلقة» باستقلال تام، لأنها مرتبة «الوجود بشرط شيء»، أما العالم فهو بتعدد مراتبه

فَلَهُ «الوجود لا بشرط شيء». وهذه الثنائية الوجودية يتميز طرفُها الأول بالتحرر الكامل من كل شرط، لكونها مرتبة النفي المطلق (=لا بشرط شيء)، بينما يتميز الطرف الثاني بالوقوع في أسر الشرطية الكاملة الذي هو الإثبات (= بشرط شيء)، مما يؤشر على جدلية النفي والإثبات(1) بين هذه الثنائية، حيث «المناسبة بين الخَلق والحق غير معقولة ولا موجودة، فلا يكون عنه شيء من حيث ذاتُه، ولا يكون عن شيء من حيث ذاتُه. وكل ما دل عليه الشرعُ أو اتخذه العقل دليلا إنما مُتعلَّقُه الأُلُوهَة لا الذات، فالله من حيثُ كونُه إلِهًا هو الذي يستند إليه المُمكِنُ لا مكانُه»(2)، «وأمَّا أحدية الذات في نفسها فلا تُعرَف لها ماهية حتى يُحكَمَ عليها، لأنها لا تُشبه شيئا في العالم ولا يُشبهها شيء»(3)، وذلك لـ«أنَّ الكون لا تَعلَّقَ له بعلم الذات أصلاً، وإنما مُتعلقُه العِلم بالمرتبة وهو مُسمَّى الله، فهو الدليلُ المحفوظ الأركان الدَّالُّ على معرفة الإله وما يجب أن يكون عليه سبحانه من أسماء الأفعال ونعوت الجلال، وبأية حقيقة يَصدر الكون عن هذه الذات المنعوتة بهذه المرتبة المجهولة العين والكيف. وعندنا لَا خِلافَ في أنها لا تُعلَم، بل يطلق عليها نعوتُ تنزيه صفاتِ الحَدَثِ، وأن القِدَم لها والأزل الذي يُطلق لوجودها إنما هي أسماءٌ تدل على أسلوب مِنْ نَفْي الأولية وما يليق بالحدوث. وهذا يخالفنا فيه جماعة من المتكلمين الأشاعرة، ويتخيلون أنهم قد علموا من الحق صفة نفسية ثبوتية، وهَيْهَات أنَّى لهم بذلك»(4). فابن عربي هنا ينقد الأشاعرة، ويرفضُ قولَهم بوجود صفاتٍ لله ذات وجودٍ متميزٍ عن ذاته تعالى، وذلك لأن الصفات عنده ما هي إلا مجرد أسماءٍ ونِسَب لا تتمتع بأي وجود، وهذا هُوَ مَا يَعْنِيه من أن الأسماء تدل بالسَّلبِ على نفي الأزلية والحدوث، ولذا لا يُتصوَّر أن يكون لها وجودٌ ثابتٌ. فكل الأسماء والصفات تُمثل مَنطِقةَ وُسْطَى بين

<sup>(1)</sup> د. نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ط3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء / بيروت 2006 م، ص: 184.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: الفتوحات المكية دار صادر، بيروت، د. ت 2/ 579.

<sup>(3)</sup> م.س، 2/ 269.

<sup>(4)</sup> نفسه، 1/ 160.

وجود الذات الإلهية إذا وضع في اعتباره مستواها في الوجود الخيالي، فإنه يكون صادقًا، لذات الإلهية إذا وضع في اعتباره مستواها في الوجود الخيالي، فإنه يكون صادقًا، أما إذا أدَّعى لها وجودًا ثابتا فإنه يكون على خطأ، مثله في ذلك مثل المتكلمين عامة والأشاعرة خاصة.

فنقد ابن عربي للمتكلمين والفلاسفة نابعٌ من كونهم يُثْبتون صفات نفسية ثبوتية للذات الإلهية، وهذا لأنهم لم يميزوا بين مراتب وجودية لا تتمتع بوجود عيني. فالذات الإلهية لا يتعلق بها من الوصف إلا (النفي= السَّلبُ)، أما (الإثبات) فلا يجوز إطلاقه عليها، والذي ورد في القرآن من صفات إنما يُشير للألوهة، وهي مَرتبةُ الوجود الخيالي الفاصلة والجامعة في الوقت نفسه بين «الذات» و «العالم»(1). ومرتبة الوجود الخيالي هاته يُعَرِّفها ابن عربي في سياق حديثه عن البرزخ حيث يقول: «البرزخ يَتوسَّع الناس فيه، وما هو كما يظنون، إنما هو كما عَرَّفنا الله في كتابه في قوله في البحرين: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ٣٠٠) فحقيقة البرزخ أن يكون فيه برزخ، وهو الذي يلتقي ما بينهما بذاته، فإن التقى الواحد منهما بوجه غير الوجه الذي يلتقي به الآخر، فلا بد أن يكون بين الوجهين برزخ يفرِّق بين الوجهين حتى لا يلتقيان، فإذًا ليس ببرزخ. فإذا كان عينُ الوجه الذي يلتقي به أحدَ الأمرين الذي هو بينهما عينَ الوجه الذي يلتقي به الآخر فذلك هو البرزخ الحقيقى؛ فيكون بذاته عينَ كل ما يلتقى به فيَظهرُ الفصلُ بين الأشياء، والفاصلُ واحدُ العَينِ. وإذا علمتَ هذا علمتَ البرزَخ ما هو. ومثالُه بياضٌ كل أبيضَ، وهو في كل أبيضَ بذاته ما هو في أبيضَ مَا بوجهٍ منه، ولا في أبيضَ آخر بوجهٍ آخر، بل هو بعينه في كل أبيضَ، وقد تميز الأبيضان أحدهما عن الآخر، فَعَينُ الأبيض واحدٌ في الأمرين، والأمران ما هو كل واحدٍ عين الآخر، فهذا مثال البرزخ الحقيقي، وكذلك الإنسانية في كل إنسان بذاتها، فالواحد هو البرزخ الحقيقي، وما ينقسم لا يكون واحداً، والواحدُ يَقْسِمُ ولا يُقْسَمُ أي لا ينقسم في نفسه، فإنه إن قبل القسمة في عينِه فليس بواحدٍ، وإن لم يكن

<sup>(1)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 187.

واحدًا لم يُقابل كلَّ شيء في الأمرين اللذين يكون بينهما بذاته، والواحدُ معلومٌ في أنه ثمَّ واحدٌ بلا شك. والبرزخُ يُعلَم ولا يُدرَكُ، ويُعقَلُ ولا يُشهَدُ (1). وهذا التعريف العام للبرزخ الحقيقي بكونه الواحدَ الذي يَقسِم ولا ينقسمُ أَدَّى بابن عربي إلى الاحتراز عن طريق التعريف التخصِيصي لِكُنْهِ البرزخِ المرادِ هُنَا، ولذلك قال: (ولما كان البرزخ أمرًا فاصلاً بين معلوم وغير معلوم، وبين معدوم وموجود، وبينَ مَنفيٍّ ومُثبَت، وبين معقول وغير معقول، شمِّي برزخا اصطلاحا، وهو معقول في نفسه وليس إلا الخيال، فإنك إذا أدركت شيئا وجوديا وقع بصرك عليه، وتَعلمُ قطعًا بدليل أدركتَ وكنتَ عاقلاً تَعلمُ أنك أدركت شيئا وجوديا وقع بصرك عليه، وتَعلمُ قطعًا بدليل أنه ما ثمَّ شيء رأسًا وأصلاً. فما هو هذا الذي أثبتَ له شَيْئيَّةً وجودية ونَفيتَها عنه في حال إثباتِكَ إياها؟ فالخيالُ لا موجودٌ ولا معدومٌ، ولا معلومٌ ولا مجهولٌ ولا مَنفي ولا معمورٌ ولكنه معقولٌ في نفسه.

إن هذه المرتبة الوجودية لها فعالية تتسع لتُصبح الحضرة الجامعة للحقائق من أعلاها إلى أدناها: الألوهة، عالم الأمر، عالم الخلق، عالم الطبائع، وما إلى ذلك من العوالم، مما يَجعلُ مَجالَ هذه المرتبة في اتساع لا نهائيًّ، إِذْ «ما أوسعَ حضرة الخيال، وفيها يظهر وجود المُحال، بل لا يظهر فيها على التحقيق إلا وجود المحال؛ فإن الواجب الوجود وهو الله تعالى لا يقبل الصورة وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة. فقد قبلَ المُحالُ الوجودِ الوجودِ في هذه الحضرة» فالألوهة في جبروتها البرزخي تقابل الخلق بذاتها، وتُقابِل الحق بذاتها كذلك ولهذا كان لها التجلي في الصور الكثيرة والتحول فيها والتبدل. فلها إلى الخلق وجه به تتجلى في صور الخلق، ووجه إلى الذات به تظهر إلى الذات، فلا يَعلم المخلوق الذات إلا من وراء هذا البرزخ وهو الألوهية «...فتحققناها فما وَجَدْنَا سوى ما ندعوه بها من الأسماء الحُسنى، فليس للذات جَبْرٌ في العالم إلا بهذه الأسماء الإلهية، ولا يُعرف من الحق غير هذه الأسماء الإلهية، وهي

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 3/518.

<sup>(2)</sup> م. س، 1/304.

<sup>(3)</sup> نفسه، 2/212.

أعيانُ هذه الحضرات»(1).

ففكر ابن عربي فكرٌ نسَقيٌّ يَقُومُ على بِنْية دائرية مماثلةٍ لبِنية الوجود؛ الذي تَقوم نظريته ونشأتُه ومراتبُه عنده على هذا الأساس. وقد جَلَّى هذا كله في كتابيه: "إنشاء الدوائر ويليه عقلة المستوفز» و «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية».

### 1.1 اهتمامه بإصلاح المملكة الإنسانية:

فهو قد كرَّس جهوده للكتابة في التصوف في شتى نواحيه في المملكة الإنسانية، والمُقابلة بين الإنسان والعالم، وبينهما وبين الله، واعتبر أن الصوفي الكامل لا يسأل شيئا، بل يُراقب قلبَه في كل حين ليقف على مدى استعداده الروحي، لأن قلب الصوفي مرآته التي يرى فيها تَجَلِّي الحق، يتغير في كل لحظة مع تغير التجلي الإلهي. أما أنواع السؤال عنده فهي ثلاثة:

- السؤال باللفظ .
- السؤال بالحال ؟
- السؤال بالاستعداد .

فالسؤال باللفظ (= الدعاء) لا اثر له مُطلقًا في الإجابة، والسؤال بالحال راجعٌ إلى السؤال بالاستعداد، فإن الحال التي تطلب شيئا تتوقف على طبيعة استعداد صاحبها، فلم يبق بعد السؤال باللفظ غير السؤال بالاستعداد، أي ما تتَطلبُه طبيعة كل موجود من صفات الوجود، وذلك لأن كل واحدٍ من وجودِ الحق وثبوتِ الخَلق يُساوي الآخر ويفتقر إليه. فالعالم ظِلُّ إذا نظرتَ إليه من حيث عينه وباطنه وجوهرُه المُقوِّمُ له، والخَلق في تغير مستمر وتحولٍ دائم، أما الحق فهو على ما هو عليه كان منذ الأزل. فالخلق هو ذلك التجلي الإلهي الدائم الذي لم يزل ولا يزال، وظهورُ الحق في كل ما لا يُحصَى عددُه من الصور، وهذا الظهور مع كثرته ودوامه لا يتكرر أبدًا، لأن نسبة الذات الإلهية إلى

<sup>(1)</sup> نفسه، 2/ 302، 3/ 358، 4/ 208.

صورة من صور الوجود هي نَفْسُ نِسبتها إلى الصور الأخرى (١)، وإذن فالحقيقة الوجودية ومن هذا المنظور عند ابن عربي - هي واحدة في جوهرها وذاتها، مُتكثِّرة بصفاتها وأسمائها، لا تَعدُّدَ فيها إلا بالاعتبارات والنِّسب والإضافات، وهي قديمة أزلية أبدية، لا تغير، وإن تغيرت الصور الوجودية التي تظهر فيها. فإذا نظرت إليها من حيث ذاتُها قلتَ هي (الحق) وإذا نظرت إليها من حيث صفاتُها أسماؤها وظهورُها في أعيان الممكنات قلتَ هي (الخَلق)، وإذا قلتَ الوجود (= العالم) فهي الحق والخَلق، والواحد والكثرة، والقديم والحديث، والأول والآخر، والظاهر والباطن، وغير ذلك من المتناقضات التي يكثر تردادُها.

وليس التمييز بين الخَلق وإلخالق إلا بالاعتبار، وإلا فالخلق هو الخالق، والخالق هو الخَلق، والخالق هو الخَلق، لأن العين واحدة، ولكن من وجه آخر ليس الخَلقُ حقا ولا الحق خَلقا. ومن ثمة كانت العلوم عند ابن عربي على ثلاث مراتب:

أ - علم العقل: وهو كل عِلم حَصَلَ على ضرورة، أو أتى عقيب نظرٍ في دليل.

ب- عِلم الأحوال: وهو من العلوم التي لا سبيل إليها إلا بالذوق الوجداني والتناغم الروحاني.

ج- علم الأسرار: وهو عِلمٌ فوق طَوْرِ العقل، يَنفُثُه روحُ القدُسِ في رُوعِ مَنْ لهم شفوفٌ بصائري وذوبان في أنوار اللانهائي.

وبهذا الأخير تُعرَف الحقيقة الحق، فالحقيقة الوجودية هي واحدة في ذاتها وجوهرها، وبحرُ الوجود الزاخر الذي لا ساحل له. وليس الوجودُ المُدرَك المحسوسُ إلا أمواج ذلك البحر الظاهرة فوق سطحه، وسواء أكان وجودًا بالقوة أو وجودًا بالفعل، بسيطا أو مُركَّبا، خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، فالرحمة شاملة له، أي مُعطِية إياه وجودَه الخاص به، لأنه إما موجود بالفعل متحقق الوجود، أو موجود بالقوة صائرٌ إلى الوجود

<sup>(1)</sup> د. صالح حسن الفضالة: كرامات مغربية بعيون مشرقية، ط1، لا مطبعة، الرباط 2005م. ص: 95.

بالفعل. فابن عربي هنا ينظر إلى الرحمة نظرة مِيتَافِيزيقيَّةً لا نظرة أخلاقية (1)، ولذلك لا يُفرق بين مَقولتي الخير والشر، كما لا يميز بين صفتي الرضا والغضب اللتين وصف الله بهما نفسه، فالرحمة عنده لها الحُكم في إيجاد كل ما له وجودٌ عيني - مع أنها ليس لها هي نفسُها وجود عيني - شأنها في ذلك شأن جميع المعاني الكلية التي لها أثرٌ وحُكم في أعيان الموجودات رغم أنها ليست من الموجودات العينية. فالرحمة تتوجه إلى إيجاد في أعيان الموجودات من حيث هي، وهي بهذا المعنى تكون مرادفة للمشيئة الإلهية التي هي أعمُّ قانونٍ في الوجود، وتُنالُ بطريقتين:

الأولى: ظهور الذات الإلهية في صور الموجودات على نحو ماهي عليه، وبحسب استعداد هذه الموجودات المُنْطَبِع فيها من الأزل.

الثانية: سؤال العبد ربَّه أن يُعطيه كذا وكذا، مِمَّا يلائم غرضا أو يحقق له نفعا.

فالعالم من الرحمة وبالرحمة خُلِقَ ومآلُه الرحمة، وكل خَلَل فيه إنما يأتي من التعصب الذي هو أشد الأمراض فتكًا بالإنسانية، وعلاجُه يحتاج إلى التواضع، فالمرضُ قد يزول من تلقاء نفسه، ولكنَّ التعصب ليس كذلك. ولو عرَف الإنسان أنه حَرْفٌ في الوجود لا يَكْمُلُ إلا بالحروف الوجودية الأخرى لَمَا أصابَه هذا المرض الذي ينْخُرُ حَمِيمِيَّة الوجود. إن الحروف هي مرآة الوجود وبديله الرمزي؛ منها يتشكل نصُّه وينبثقُ معناه، إذْ لا معنى لوجودٍ خارجَ الحرف.

### 2.1 اهتمامه بالحرف:

ولأهمية الحروف كرمز كثيف خارقٍ له تأثير في الوجود، أعطاه ابن عربي اهتمامًا بالغًا، وكرَّس له أكثر من مُؤَلَّف، بل إن كل كتبه ورسائله لا تخلو من الحديث عنه والإشارة إلى خصائصه وأسراره، وبخاصة موسوعته «الفتوحات المكية»(2)(\*) وهذا الاهتمامُ

<sup>(1)</sup> م. س، ص: 109.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص: 110

<sup>(\*)</sup> وهذه أسماء بعض كتب ابن عربي عن الحرف ؛ حققها سعيد عبد الفتاح: «الحروف الثلاثة»، =

بالحرف و التماهي معه، وقراءة تحولاته وأقنعته ليسَ دليلَ حيرةٍ عند الشيخ الأكبر، وإنما هو قمة المعرفة الحقيقة التي هي غيرةٌ على الوجود. فهو بالحرف قد رَفَعَ التعارض المصطنع بين الكُفر وبين الإيمان. فالكُفر – الذي هو عدمُ الاعتراف بوجود إله للعالم لا وجود له في الحقيقية عند معظم الصوفية العارفين بالأسرار (1)، إذ العالم كله من أعلاه إلى أدناه بمستوياته ومراتبه المختلفة، من أرواح وعقول وأجسام فلكية، وعناصر طبيعية، ليس سوى مظاهر وتجليات لحقيقة واحدة سارية في أجزائه بنِسَبٍ مختلفة: تلك هي الحقيقة الإلهية. فالكفرُ بمعنى إنكارِ وجودِ الباري ليس إلا صفة عارضة ظهرت مع ظهور الشرائع السماوية على أيدي الرسل والأنبياء، فصدَّقهم البعض، وكذبهم البعض الآخر، فأُطلِق على المصدِّقيق اسمُ المؤمنين، وعلى المكذبين اسمُ الكفار، إذْ لولا نزولُ الشرائع وانقسامُ الناس بين مُصدِّق ومكذب لَمَا كان للكفر أن يظهر في العالم.

غير أن ظهورَه فيه لا ينفي حقيقة أن العالم كله مؤمن في الباطن، فمنذ اللحظة التي أخذ الله فيها العهد على البشر وهم في حالة «الذَّرِ» أي في لحظة كونهم بذورًا في ظَهرِ آدم أعلنت الذَّرَارِي إيمانها بربها حسب ما ورد في القرآن ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى النَّسُيمِ مَّ السَّتُ بِرَيِّكُمُ قَالُوا بَكَيْ ﴾ (2)، فهذه اللحظة الغائرة في الأزل هي التي أقرَّ فيها البشر جميعًا بالربوبية لله، وكلهم ما يزالون على هذا الإقرار الأصلي منذ الأزل. فالله - وَفقًا لفهم ابن عربي لهذه الآية - لم يسأل البشر في تلك اللحظة عن

<sup>&</sup>quot;كتاب الياء وهو كتاب (الهو)»، «كتاب الألف وهو كتاب الأحدية»، «كتاب الباء»، «كتاب الياء»، «كتاب الياء»، «كتاب الياء»، «كتاب المبادئ الغايات في معاني الحروف والآيات»، «العقد المنظوم فيما تحويه الحروف من الأسرار والعلوم»، «رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات»، «رسالة المعراج وتنزيلُ حرف الإدخال والإخراج»، «رسالة سطر الحرف والكلمات وشطر حُسني الإدراك الموجب لتكملة السعادات»، «كتاب الميم والواو والنون»، «كتاب ستة وتسعين»، «كتاب ستة وستين»، «كتاب سة وستين»، «كتاب في الحروف».

<sup>(1)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: الرؤية الصوفية للجمال، مخطوط، 146/2.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف/ الآية 172.

وحدانيته، أي عن انفراده سبحانه بالربوبية، بحيث لم يَقُلُ لهم: ألستُ بواحد؟، والسببُ في اتخاذ صيغة السؤال شكلَ «ألستُ بربكم» بدلاً من «ألستُ بواحد» هو أن الله علم «أنه إذا أَوْجَدَهُم أَشرَكَ بعضُهم ووحَّد بعضهم، واجتمعوا في الإقرار بالربوبية» (1)، وإذا كان البشر قد أقروا بالربوبية فإن الفارق بين الموحِّد والمشرك يكمُن في أن المشرك أضاف لله شريكاً في ربوبيته، بينما الموحد آمن بإله واحد لا شريك له، وأيًا كان ما يَعبُد المشركون، وأيًا كان من يعبدون من حجارة أو كواكب أو أشخاص، فهم في النهاية يؤمنون «أنَّ هذا الحجر أو هذا الكوكب أو ما كان من المخلوقات أنَّهُ إلهُ» (2)، فهم في الحقيقة يعبدون الله المتجلِّي في الحجر أو الكوكب أو الشخص، فيكون خطؤهم في هذه الحالة خطأ في نسبة الألوهية نيسبة مُطلَقة إلى من نَسبُوهَا إليه (3). والخطأ في نسبة الألوهية لا يمنع صحة الإيمان، وصحة العبادة في الباطن، وذلك طبقًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَى وَالْحِجارة والأشجار والأشخاص وما إلى ذلك مَن علمه، وجهِلَه مَنْ جهِله، وهذا يَصحُّ على القائلين بالتثليث وعلى الثَّنويَّة وعَبَدَة الكواكب والحجارة والأشجار والأشخاص وما إلى ذلك.

ولكنَّ الذي يُثير الإشكالَ هم الملاحدةُ الرافضون الانتماءَ إلى أي دين، ووفقًا لرأي الصوفية - وفي مقدمتهم ابن عربي - فإن الإنسان لابد أن يكون مؤمنا بشيء ما، بقيمة ما، أو بمذهب فِكري ما، وهذا يدخل فيه الإلحادُ بوصفه موقفا فكريا. فالإيمان بموضوع أو فكرة أو مذهب أو مبدإ ليس في باطنه العميق إلا إيمانًا بمَجْلًى من مجالي الحقيقة الإلهية المطلقة، وهكذا يكون العالمُ كله مؤمنا (4)، لأن الله قدَّر الأمر هكذا منذ الأزل ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ جَبِدُهِ وَلَكِينَ لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ ﴾. فعبادة الله سارية في كل الموجودات و إنَّ كل جُزءٍ من أجزاء العالم مُسَبِّح لله تعالى من كافر وغير كافر، فإن أعضاء الكافر كلها

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 275/2.

<sup>(2)</sup> م.س 274/2.

<sup>(3)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، مذكور، ص: 141، 142.

<sup>(4)</sup> الرؤية الصوفية للجمال، مذكور، 146/2.

مُسبِّحة لله. ولهذا يشهد عليه يوم القيامة جِلْده وسمعُه وبصرُه ويدُه ورجلُه. غير أن العالم لا يفقه هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في الموجودات»(1)، فالوجود كله؛ خَفِيُّهُ وجَليُّهُ؛ عابدٌ لله دائرٌ حول مركز العبودية التي هي زمنُه الكوني، إذْ لولا العبادةُ لبَقِي محجوبًا في الدُّرَة التي تَكَوَّن منها.

### 2. نظريته في نشأة الوجود:

يَعتبِرُ ابن عربي الوجود ناشئًا عن دُرَّةٍ مكنونةٍ في بحر الغيب، مستورةٍ بِيَدَي الله عن كَنَفِه، لكنه لَمَّا «أراد أن يسترها عن يديّه بنظره تعالى وتقدَّس، نظر إليها نظرةً بَعدَ نظرةٍ فذابت فصارت ماء، فجرى فكوَّن الله تعالى منه الأرض والسماء، ثم دَحَا الأرض وبنّى السماء، فظهر الماءُ الذي كان عرشُه بين المياه، وظهرَ العماءُ في عرشه، والعرشُ في مائه، وظهرت الربوبيةُ في الرحمانية، وظهر الأرضُ التي فيها مَوْطِئهُ تعالى وتقدس بين الأراضي، وظهر سِرُّ قَدَمِه في سِرِّ قَلَمِه، وخَفِيت اليدان بَقَدَمِه، وظهرَ النظرُ بقلمه، وخرج باطنُ الدُّرةَ إلى ظاهرها، ودخل ظاهرُ الدرة في باطنها، وفاضَ نورُ الروح في سماءِ ماءِ الحياة (....) وسارت الدرة مستورةً بنظره عن يديه (...) وسارت النفسُ مكتوبة بالرحمة، ودخلت نفسُه تعالى وتقدس تحت كتابةِ نظرِ العقلِ الكُلي، ودخل النظرُ المضافُ إلى العقل الكلي تحت كتابةِ نظرِ الله تعالى»(2)، فنظرية الدرة الذائبة؛ التي انقلب باطنُها إلى ظاهرها، وظاهرها إلى باطنُها؛ هي الأصل الذي أرجع إليه ابن عربي وجودَ الوجودِ.

فالله كان قبل أن يخلق الخَلق في نفسه، وكانت الموجودات مستهلكة فيه، ولم يكن له ظهورٌ في شيء من الوجود، وهذا هو ما يُعبَّر عنه بالكنْزية المَخْفِيَّةِ التي وصفها

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 572/2.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: رسالة (عين الأعيان)، ضمن (رسائل ابن عربي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى)، دراسة وتحقيق: قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل، ط 1، منشورات المجمَّع الثقافي، أبو ظبى، الإمارات العربية المتحدة 1998م، ص: 124، 123.

الرسول على العماء (= الهَاهُوت) الذي ما فوقه هواء، ولا تحته هواء، لأن حقيقة الحقائق في وجودها ليس لها اختصاص بنسبة من النسب، لا إلى ما هو أعلى ولا إلى ما هو أدنى، وهي الدرة البيضاء التي تحدَّث عنها ابن عربي، والتي ورد الحديث بأن الحق سبحانه كان قبل خلق الخلق في درة بيضاء. ولَمَّا أراد إيجادَ العالم نظر إلى هذه الدرة البيضاء (= حقيقة الحقائق) التي هي أصل الوجود بنظر الكمال، فذابت وصارت ماء، ولهذا فإنه ليس في الوجود شيء يَحمِل كمال ظهورِ الحق تعالى إلَّا هُوَ وحده، لأن حقيقة الحقائق (=الدرة البيضاء) التي هي أصلٌ لم تحتمل ذلك إلا في البطون، فلمَّا ظهر عليها ذابت لذلك، ثم نظر إليها بنظر العَظَمَة فَتَموَّجَت لذلك كما تُمَوَّجُ الأرياحُ بالبحر، فانْفَهَقَتْ لذلك، ثم نظر إليها بنظر العَظَمَة والزبَد من البحر(1). وفي هذا الماء الدُّرِي رأى الله ذاتَه، فكان أمران:

أولهما: أنه سبحانه وضع قَدمَه في ذاك الماء إلى حيث انتهى نظره فيه، ثم وضعَ فيه حَقَّ دينه، وجعلَ هذا الحق حَرَمًا لصُورته.

ثانيهما: أنه وضع قلمَه حيث ألقَى نظرَه، ثم وضع فيه حقَّ كتابه، وجعل هذا الحق حَرَمًا لصفاته.

فمُتَضمَّن النظر الأول هو نَفَس الرحمن الذي ذَوَّب الدرة وأذابَها، ومُتضمَّنُ النظر الثاني رِيحُ النفَس التي أجرت الماء حتى انبسط وانتشر، ومُتَضَمَّنُ الريح رُوحُ الله تعالى. فكان من الروحِ الرُّوعُ، ومن النور النار، ومن النار النور، ومن الرُّوعِ الحُورُ بطريق تبديل الحروف. وكان بين النظرتين ستة ظلالٍ لله تعالى؛ هي:

- ظلُّ السلطان .
- ظِلُّ الجبروت .

<sup>(1)</sup> الشيخ عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، قدّم له وضبطه وصححه وعلى عليه: الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي ط 2، جديدة بتحقيق جديد، دار الكتب العلمية، بيروت 1426هـ/ 2005 م، 2/268.

- ظِلُّ الكبرياء .
- ظلُّ العظمة .
  - ظِلُّ العِزَّة .
- ظلُّ الجَلال .

فالنور محمولٌ على ثلاثة منها، والماء محمولٌ على الثلاثة الباقية، ومجموعُ الماء والنور والروح والريح والنار والرُّوع والحُورِ صورةُ خُروجِ الأمر الإلهي من الإرادة والمشيئة والقدرة القديمة «إلى الوجود الإلهي، وإلى كونِ المُريدِ في الكون»(1).

وهذا الكون المنشأ من ماء الدُّرة ظهر بشكل دائري، غير أن نصفَه العُلويَّ خَفِيٌ، ونصفَه السُّلون الظاهر، فما ونصفَه السُّفلي جَلِيُّ، ويَرمزُ إلى هذا حرف النون، فهو نصفُ دائرة الكون الظاهر، فما ظهر منه في العالم الرقمي هو مثل ما ظهر في الفَلك، ومثلُ ما ظهر من النشأة. فالعالم قد نشأ كرةً، نصفُ الكرة منه حِسُّ، ونصفُه غيبٌ، وكذلك الفَلكُ نصفُه ظاهر أبدًا ونصفُه غائبٌ عن الحِسِّ، وسببُ عدم إدراكنا له أننا في الأرض، والأرض هي الحجابُ عليه المانعُ من إدراكه، وكذلك ما نشأ في عالم الطبع وظُلْمَتِه فإنه حَجَبَنَا عن إدراك عالم الأرواح الذي هو النصفُ الآخرُ من كرة الكون، بحيث لا نشاهد إلا آثاره.

وإذن؛ فحرف النون الظاهر في كلمة (كُنْ) هي التي ظهرت عنها المحسوسات، والنصفُ الآخر المغيَّبُ المقدَّرُ عليها هكذا آ عنه ظهرت الروحانيات<sup>(2)</sup> ولهذا كانت النون هي الوجود الدالَّة نقطتُها على المعبود كما قال ابن عربي: (الكامل)

نُونُ الوُجُودِ تَدُلُّ نُقْطَةُ ذَاتِهِ إِلَى عَيْنِهَا عَيْنًا عَلَى مَعْبُودِهَا

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة (فصل في شرح مبتدأ الطوفان) ضمن (رسائل ابن عربي)، مشار إليه. ص: 229، 230.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: كتاب الميم والواو والنون، حققه وضبطه وقدم له: عبد الرحيم مارديني، ط 1، دار المحبة بدمشق ودار آية بيروت 2002 / 2003 م، ص: 73.

فَوُجُودُهَا مِنْ جُودِهِ وَيَمينِ وَجَمِيعُ أَكْوانِ العُلَامِنْ جُودِهَا فَوُجُودِهَا تَعْثُرْ عَلَى مَفْقُودِهَا أَنْظُرْ بِعَيْنِكَ نِصْفَ عَيْنِ وُجُودِهَا مِنْ جُودِهَا تَعْثُرْ عَلَى مَفْقُودِهَا أَا

ثم إن النون اسمٌ من أسماء الله تعالى، فأنت إذا جمعتَ بين أوائل السور: (الر) و (حم) و (ن) ستحصل على اسم (الرحمن)؛ الذي به انتشرت الرحمة في عين الوجود، فظهرت الأعيانُ في الوجود عن كلمة الحضرة التي هي (كن)، ف «الواحد الجسماني ظهر عن الفَهُوانِيَّةِ، والروحاني ظاهرٌ عن معنى الفهوانية، وهذا كله في مستودع النون، فهي كُلِّيَّة الإنسان الظاهرة، ولهذا ظهرت»(2)، فكان لها الخمسون من حيث هي معقولة(3).

هذا الوجود المُنشأُ من الدُّرة الذائبة لا يمكن تفسيره إلا بانتهاج ثلاث طرائق؛ هي: 1 - طريقة التجلي الأسمائي.

- 2 ـ طريقة الكلمة التي هي التجلي في النفس الإلهي.
  - 3 ـ طريقة النكاح الحروفي.

فالأُولَى معناها أن الأسماء الإلهية هي الوسيط العازل (= البرزخ) بين الذات الإلهية وبين العالم، ولذلك فإن الوجود ليس بِنيَة خَطِّية هابطةً من «الواحد»، بل هو بِنيَة دائرية ذات مركز ومحيط، يُمثِّل المحيطُ فيها الموجودات الممكنة، بينما المركز يُمثِل الاسم الجامع للأسماء الإلهية كلها (= الله) والمُعبِّر في نفس الوقت عن ظاهرة (الذات). فمن مركز الدائرة (= الله) تمتدُّ خطوطٌ لكل نُقَطِ المحيط (= العالم) حيث تصدرُ الكثرة عن الواحد، وتكونُ التوجهات الإلهيةُ حاضرةً في العالم، مما يجعل بِنيتَة روحية في حقيقتها وجوهرها.

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 577/1.

<sup>(2)</sup> م.س، 212/2.

<sup>(3)</sup> كتاب الميم والواو والنون، ص: 77.

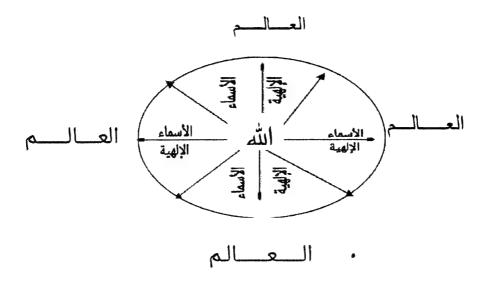

# 3. بنيّةُ العالم الروحيةُ لديه،

الأمرُ الذي يؤكد أن مفهومَ الزمن عند ابن عربي وَفقًا لهذه البينة هو مفهوم كوني إلهي، وليس مفهوما خَطيًّا سَهْمِيًّا، فالزمن لديه؛ وإن لم يكن أصلاً في الحق؛ هو أصلٌ في الكون<sup>(1)</sup>. والطريقة الثانية معناها أن الوجود نشأ حروفًا في النَّفَسِ الإلهي، فالذات الإلهية حين أرادت أن ترى نفسَها في صورة غير ذاتها (= أن تُعرف خارجَ إطار ذاتيها) وَفقًا للحديث القدسي «كنتُ كنزا مخفيا فأحببتُ أن أعرف، فخلقتُ الخَلق، فبي عرفوني» خَلقَتِ العالم. وعلى هذا فإن الله أحبَّ أن يرى نفسه في صورةِ غيره؛ والحبُّ ما هو إلا تنفيسٌ أي إخراجُ ما في الصدر عن طريق التنفس العميق؛ فتنفَّسَ، وعن هذا التنفس تكونت حروف الوجود حَرْفًا حَرْفا، أو مرتبة مرتبة، حتى استوت مراتب الوجود الأساسية وانتظمَت، كما تنتظم حروف اللغة في النفَس الإنساني، فإذا استوت

<sup>(1)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 250.

الحروف أمكن تكوين الكلمات، وبالمثل إذا استوت مراتب الوجود الأساسية أمكن ظهور الموجودات. أليست الموجوداتُ في النهاية هي كلمات الله? فالوجودُ إذن نَبَعَ من بُعدَيْنِ، ونشأ عن أساسين: الحب من ناحية، والرحمة من ناحية أخرى، ولذلك فماله ألى الرحمة التي منها بدأ. والطريقة الثالثة معناها أن النفس الكلية (= اللوحُ المحفوظ) انبعثت عن القلم (= العقل الأول) «كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام»(1)، فتَمَّ التوالدُ بين العقل (= الذكر) والنفس (=الأنثى) فتَوَلدَت الطبيعيةُ.

إن الجمع بين طريقة التجليات الأسمائية وطريقة تجلي النفس الإلهي هو الذي يُمكّننا من موازاة مراتب الوجود الأساسية بالحروف اللغوية، فمراتب الوجود - كما سيأتي - يصل عَددُها إلى ثمانٍ وعشرين مرتبة أساسية، توازي كل مرتبة منها حرفًا من حروف اللغة العربية الصوامت أو السواكن les consonnes، أما الحركات أو حروف العلة الصوائت les voyelles فإنها توازي مراتب المستوى الأول من البرزخ<sup>(2)</sup>. وهذا الربط بين مراتب الوجود الأساسية وبين حروف اللغة عند ابن عربي نابعٌ من موازاته لتجلي النفس الإلهي، فكما تتشكل حروف اللغة نطقًا في النفس الإنساني باعتماد أعضاء النطق على أماكن معينة في جهاز الكلام، كذلك تتشكل مراتب الوجود الكلية في مستوى العماء، وتَظهر بالتجليات المختلفة والدائمة لحقائق الألوهة<sup>(3)</sup> مما يجعل من الحروف بديلا رمزيا للوجود.

#### 4. ربطه بين مراتب الوجود وحروف اللغة :

فابن عربي قد أقام منظومته الفكرية الصوفية على بِنيَة دائرية مماثلة لِبِنيَة الوجود وموازية لها، وفي كل بنية دائرية هناك مركز ومحيط، وأي نقطة على المحيطُ يُمكن أن

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 139/1.

<sup>(2)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 215.

<sup>(3)</sup> الفتوحات، 675/1.

تكون هي نقطة البداية، كما يمكن في الوقت ذاته أن تكون هي نقطة النهاية (1) فنظريتُه في الوجود ونشأتِه ومراتبه تعتمد - كما قدَّمنا - على ثلاث طرائق أو عناصر هي: عنصر التجلي الأسمائي، وعنصر التجلي في النفس الإلهي الممَثِّلُ لنظرية «الكلمة» عنده، وعنصر النكاح الحُرُوفِي.

فالعنصر الأول - باعتباره برزخا أو وسيطًا عازلاً بين الذات الإلهية وبين العالم - هو الذي تبَطُن فيه الذات الإلهية عن أن يلحقها وصف وصف أو تتعلق بها معرفة أيًّا كانت سوى معرفة وجودها بذاتها. لكن هذه الأسماء الإلهية التي تبطن فيها الذات وتنحجب هي بذاتها التي تتجلى في العالم وتمنحه صفة الوجود، بمعنى أنها تُظهر فعالية الذات - المحتجبة فيها - في العالم، فذات الحق موصوفة بالغنى عن العالمين، ومحتجبة عنهم، وذلك لأن «الألوهة في الجبروت ابرزخي، فتُقابل الخلق بذاتها، وتُقابل الحق بذاتها، ولهذا لها التجلي في الصور الكثيرة والتحول فيها والتبدل، فلها إلى الخلق وجه به يتجلى في صور الخلق، ولها إلى الذات وجه به تَظهر للذات، فلا يعلم المخلوق الذات إلا من وراء هذا البرزخ وهو الألوهية. فتَحَقَّقْنَاهَا فما وجدنا سوى ما ندعوه بها من الأسماء الحسنى، فليس للذات جَبْرٌ في العالم إلا بهذه الأسماء الإلهية، ولا يُعرَف من الحضرات عفير هذه الأسماء الإلهية، وهي أعيان هذه الحضرات والمقصود بأعيان الحضرات حضرات الوجود التي سيأتي الكلام عنها في هذا المَفْصِل من البحث.

وعنصرُ التجلي الأسمائي في هاته المنظومة الأَكْبَرِيَّة قال به غير واحد من الصوفية الأكابر كالعارف أبي القاسم ابن قَسِّي (ت 546هـ) في كتابه «خَلع النعلين» الذي وضع فيه الأسماء الإلهية في مكانة عَلِيَّةٍ إلى جانب الذات الإلهية، ووصف هذه الأسماء بأنها الماسكةُ للوجود، والقائمة عليه، والمتجليةُ فيه، فهي المُوجِدة للمظاهر الوجودية (٤٥)،

<sup>(1)</sup> هكذا تكلم ابن عربى، ص: 201.

<sup>(2)</sup> الفتوحات، 4/802، 358/ 3.

<sup>(3)</sup> أبو القاسم ابن قسي: خَلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، تحقيق: د. محمد الأمراني، =

وهي البرزخُ بين الذات الإلهية والعالم، ولأجل ذلك تعددت حقائقُها بتعدُّدِ سريانها وانبثاقِها في الوجود، لكونها «أصل العالم، وأصلَ الجوهر الفرد، وفَلَك الحياة، والحقَّ المخلوقُ به» و «حقيقةَ الحقائق، أو جنسَ الأجناسِ العالية» (1).

إن اعتماد ابن عربي في نظريته عن الوجود على عنصر التجلي الأسمائي قد جعله يرى الوجودَ دائرة ذات مركز ومحيط، وليس بِنيَة خَطيةً نازلة من الأعلى المُطلَق؛ محيطُها يُمثِّلُ الموجودات الممكنة، ومرْكزُها هو الله المعبِّرُ في الوقت ذاته عن ظاهر الذات(2)، غير أن داخل هذه الدائرة دوائر أُخرى أصغرُ، بعضها يُصوِّر الأسماء الفاعلة في إظهار الممكن الأول، وبعضُها يمثل الأصولَ الطبيعية (= العناصر) الأربعة: الماء، الهواء، التراب، النار) التي منها يتكون العالم الطبيعي، ف«كل خط يَخرِج من النقطة (= المركز) إلى المحيط مُساوِ، وينتهي إلى نقطة من المحيط. والنقطةُ في ذاتها ما تعددت ولَا تَزَيَّدَت مع كثرة الخطوط الخارجة منها إلى المحيط، وهي تقابلُ كل نقطة من المحيط بذاتها، إذ لو كان ما يُقابِلُ به نقطةً يُقابِلُ به نقطةً أخرى لانقسمَت ولم يصحَّ أن تكون واحدة، وهي واحدة، فما قَابِلَت النقطَ كلها - على كثرتها - إلا بذاتها. فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين، ولم يتكثر هو في ذاته، فبَطَل قولُ من قال: لا يَصدرُ عن الواحد إلا واحدٌ (\*\*). فذلك الخط الخارجُ من النقطة إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصلُ لكل موجود من خالقه، وهو قوله: ﴿ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَوْءٍ إِذَاۤ أَرَدَّنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونُ ۞﴾. فالإرادة هنا هي ذلك الخط الذي فرضناه خارجا من نقطة الدائرة إلى المحيط، وهو التوجه الإلهي إلى عين تلك النقطة في المحيط بالإيجاد لأن ذلك (= المحيط) هو عين دائرة الممكنات. والنقطة التي في الوسط المُعَيِّنَة لنقطة الدائرة المحيطة هي الواجبُ

ط1، أسفى، المغرب 1997م، ص: 31.

<sup>(1)</sup> ابن عربي: إنشاء الدوائر، ضمن كتاب (التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية)، تحقيق: نيبرج، مطبعة بريل، ليدن 1339هـ، ص: 16، 19.

<sup>(2)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 203، 204.

<sup>(\*\*)</sup> هذه إشارة من ابن عربي إلى الفلاسفة الإشراقيِّين وأتباع أَفْلُوطِينْ من أصحاب الفيض والصدور.

الوجودِ لنفسه. وتلك الدائرة المفروضة دائرة أجناس الممكنات، وهي محصورة في: جوهر مُتحيِّز، وجوهر غير متحيِّز، وأكوانٍ، وألوان» (الله والذي لا ينحصر وجودُ الأنواع والأشخاص، وهو ما يحدُث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر التي يحدثُ فيها دوائرُ الأنواع. وعن دوائر الأنواع دوائرُ أنواع وأشخاصٍ، فاعلم ذلك. والأصل في النقطة الأولى لهذا كله. وذلك الخط المتصل من النقطة إلى النقطة المُعيَّنة من مُحيطها يمتد منها إلى ما يتولد عنها من النقطة في نصف الدائرة الخارجة عنها، وعن ذلك النصف تَخرج دوائر كاملة. وعِلة ذلك الامتياز بين «الواجب الوجود لنفسه» وبين «الممكن»، فلا يُتمَكَّنُ أن يَظهر عن «الممكن» الذي هو دائرةُ الأجناس دائرةٌ كاملة، فإنها كانت تَدخل بالمشاركة فيما وقع به الامتياز، وذلك مُحال، ليَتَبَيَّن نقصُ «الممكن» عن كمال «الواجب الوجود لنفسه».

إن هذين النصين في تشابكهما وتعالقهما وكثافة دلالتهما العالية لَيُعْطِيان تَصوراً أمثل وأغنى عن بِنية الوجود الدائرية عند ابن عربي، فهو تصور يجعل من صُدُور الكثرة عن الواحد أمرًا مقبولا دون تعارض منطقي، ويجعل الحضور الإلهي في العالم مستمرا من خلال التجلي الأسمائي، كما يجعل من بِنية العالم بنية روحية في حقيقتها وجوهرها، تلتقي بدايتُها الوجودية بنهايتها، الشيء الذي يُلغي مفهوم الزمن الخطي لصالح مفهوم الزمن الكوني أو الزمن الإلهي الباطن الذي يُعتبر الزمن الخطي الظاهر تعبيرًا سطحيا عنه، فيه تُوجَد الموجودات كلها، وفيه تتحرك حركتها الدائرية التي تربط البداية بالنهاية، وذلك لأن العالم لَمَّا كان كُرَوِيَّ الشكل «حَنَّ الإنسانُ في نهايته إلى بدايته، فكان خُروجُنا من العدم إلى الوجود به سبحانه وتعالى وإليه نرجع كما قال في: ﴿وَإِلْيَهِ يُرْجَعُ وَفِلْهُ عَقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وحينة تكون في فائد عندما تبتدئ بها لا تزال تُديرُها إلى أن تنتهي إلى أولها، وحينئذ تكون وضع دائرة فإنك عندما تبتدئ بها لا تزال تُديرُها إلى أن تنتهي إلى أولها، وحينئذ تكون

<sup>(1)</sup> الفتوحات، 289/1.

<sup>(2)</sup> م.س، 290/1.

دائرةً. ولو لم يكن الأمر كذلك لَكُنَا إذا خرجنا من عنده خَطًّا مستقيمًا لم نرجع إليه، ولم يكن يَصدق قوله، وهو الصادق ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. فكل أمر وكل موجود هو دائرة تعود إلى ما كان منه بَدْؤُهَا، وأن الله تعالى قد عَيَّن لكل موجود مرتبة في عِلمِه»(1). فالوجود وَفقًا لهذا ينبني على جدلية يكون فيها الإيجاد من حالة العدم، أي النقل من حالة إلى أخرى هي الإظهار، وذلك بالتجلي الأسمائي. فوجودُ الذات الإلهية وجودٌ في مرتبة «الوجود لا بشرط شيء» أي أنه الوجود الذي لا تقييدَ فيه من أي نوع، إنه وجود بذاته ومن ذاته ولذاته، حيث لا يُعقل بتاتا تصورُ أيِّ ثُنائية أو كثرة في صعيد هذا الوجود. فالذات الإلهية تتجلى لذاتها بذاتها، فتُظْهِر أسماءَها إلى مرتبة «الوجود بشرط لا شيء»، وهذا الوجود الثاني هو الوجودُ المطلَق، أي أنه غير مشروط بأي شيء، إذ الإطلاق ليس شرطًا. والفرقَ بين مرتبة الوجود الثاني هاته وبين مرتبة الوجود الأول هو وجودُ صفة الإطلاق في الثاني دون الأول(2). فظهور الذات الإلهية بأسمائها يُمثِّل التجلِّي الْأقْدَسَ، وتجلِّي الأسماء بإظهارِ العَالَم يُمثلُ التجلِّي المُقدَّس، وذلك لأنَّه إظهارٌ، وليسَ إيجادًا من عدم، ومن ثمة فإن دَوْرَ «الأعيان الثابتة» لا يقلُّ عن دور الأسماء الإلهية حيوية (3). فالوجود له علاقة مشاركة بين الأسماء الإلهية والعالم، إذ بدون ظهور أعيان الممكنات من حالة العدم لا تتحققُ للأسماء الإلهية فعاليتُها، فتَظل مُجردَ إمكانيات باطنة في الذات الإلهية، زيادة على أن ظهور الممكنات من حالة العدم إلى حالة الوجود أمرٌ مستحيلً إذا لم تُمارس الأسماءُ الإلهية فعاليتَها. وهنا نكون أمام مَرتبتين تتضمَّن إحداهما الأخرى تَضمُّنًا ضروريًّا؛ هما: «الألوهية» و «العالم»، وكلتاهما بالنسبة للذات الإلهية (=الواجب

<sup>(1)</sup> نفسه، 2842/ 1.

<sup>(2)</sup> د. عثمان يحيى: نصوص تاريخية بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي، ضمن كتاب (الكتاب التذكاري محيي الدين ابن عربي) خاصة في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده، الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر 1969م، ص: 832 - وانظر: عبد الرزاق القاشاني: شرح فصوص الحكم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، القاهرة 1386هـ/ 1966م، ص: 4.5.

<sup>(3)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 208.

الوجود بالذات) مُمْكِنَاتٌ وجودية (1)، وهذه الممكنات الوجودية لا يتأتى لها الظهور والإظهارُ إلا بالحب، والحب مرتبط مدلُوله في الحديث القدسي عن الكنزية المَخفِيَّة بالرحمة. فالذات الإلهية «أحبَّت» أن ترى نفسها في صورة أخرى غير ذاتها، وهذا الحبُّه هو المعبَّر عنه بالتنفُّسِ الرحماني أو العماء الذي تكونت عنه حروف الوجود الأساسية (= مراتبه وممكناته) كما تكونت حروف اللغة في النفسَ الإنساني، واستوت وانتظمت، فظهرت الموجودات، فالموجوداتُ في النهاية هي كلمات الله.

إن هذا النفَس الإلهي هو البرزخ الجامع الذي ينتظم الكونَ كلَّه، وإذا كان الوجودُ من أعلاه إلى أدناه برزخا فاصلا وجامعا فإن هذا البرزخ الجامع ينقسم إلى ما لا نهاية له من البرازخ دون تتابع ترماني، إذْ لا مَدخلَ للزمن في التجليات الإلهية، لأنه مفهوم مخلوقٌ ونِسْبِي محدث (2). فالتجلي في النفَس الإلهي إذن هو العنصرُ الثاني في نظرية الوجود ونشأتِه عند ابن عربي، حيث يكونُ التجلي الإلهي الذاتي من مرتبة الوجود «لا بشرطِ شيءٍ» إلى مرتبة الوجود «بشرطِ لا شيءٍ» تفريجًا عن «كَرْبِ الوحدة، وعن حبّ الواحد الأحد أن يرى ذاته ماثلةً في صور غيريَّة، إذْ في هذا المستوى المعبِّر عن «نفَس» الذات بدأ الوجودُ رِحْلَة تجلياته؛ التي هي صورة الذات منعكسةً في الخارج (3).

أما العنصر الثالث في هذه النظرية الأَكبَريَّةِ للوجود فَيَتَمثَّلُ في عنصر النكاح والتوالُد؛ الذي لا يَظهر حضورُه الفعلي إلا عند انقسام البرزخ الجامع إلى ما لا نهاية له من البرازخ، ففي مستوى من مستويات هذا الانقسام يَبرُزُ عنصرُ النكاح الحروفي، حيث النفْسُ الكلية (= اللوح المحفوظ) انبعثت عن العقل الأول (= القلم) «كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام»(4)، ثم بالنكاح بين العقل (=الذَّكر) والنَّفْسِ (= الأنثى) تَمَ

<sup>(1)</sup> م.س،ص: 210.

<sup>(2)</sup> الفتوحات، 1/291.

<sup>(3)</sup> م.س، 310/2.

<sup>(4)</sup> نفسه، 1/139.

التوالدُ، حيث تولدت الطبيعةُ والهباءُ «توأمين». وهكذا يكون القلمُ الأبَ الأولَ، ويكون اللوح (= النفس الكلية) الأُمَّ، غير أن اللوحَ بالقياس إلى ما يليه - الطبيعة والهباء - يُعَد أبًا ثانيا «وبعد أن عرفتَ الأبَ الثاني من الممكنات وأنه أمٌّ ثانية للقلم الأعلى، فكان مما أُلقِيَ إليها من الإلقاء الأقدس الروحاني الطبيعةُ والهباءُ، فكان أولَ أُمِّ ولدت توأمين: فكان أولَ ما ألقَتْ (= وَلَدَتْ) الطبيعة ثم تَبعتْها بالهباء؛ فالطبيعة والهباء أخٌ وأختٌ، فكان الطبيعةُ الأبَ فإن لها الأثرَ، وكان الهباءُ الأُمَّ فإن فيها ظهر الأثرُ، وكانت النتيجةُ الجسم، ثم نزل التوالدُ في العالم إلى التراب على ترتيب مخصوص »(1)، يُجسِّدُ عالمَ الأمر الذي تتجلى فيه فعاليةُ الأسماء الإلهية في توجُّهها على إيجادِ أعيان مراتب الوجود التي تتعلق بها المعرفةُ، حيث ترتبط كل مرتبة وجودية بمَرْتَبَةٍ معرفية يُعبَّر عنها برمزية حَرفٍ من حروف اللغة، وينبع هذا الربطُ بين مراتب الوجود الكلية وبين حروف اللغة عند ابن عربي من موازاته لمفهوم «النفَس الإلهي»، فكما تتشكلُ الحروفُ اللغوية نُطقًا في النفَس الإنساني باعتماد أعضاء النطق على مواضعَ مُعينَة في جهاز النطق، تتشكلُ كذلك مراتبُ الوجود الأساسية في مستوى العماء (= النفَس الإلهي)، وتَظهرُ بالتجَلّيات المختلفة والدائمة لحقائق الألوهة (2)؛ التي لها نظرتان في البُداء والبَرَاءِ. فالنظرةُ الأولى للحق هي نظرتُه في بَدْءِ الدُّرَّةِ، ونظرتُه الثانية هي نظرتُه في بَرْءِ الجوهرةِ، وهي النظرةُ الظاهرة، ومنها النظرة الباطنة.

فهو لَمَّا نظر إلى بدء الدُّرة نَظرَ منها إلى الخلائق، حيث أرسل صورة الخوفِ المُشتمِلَة على الخشية والإشفاق والوَجَل والرهب والفزَع إلى الحِيلة، ولمَّا نظر إلى بَرْءِ الجوهرة نظرَ منها إلى الأرزاق، حيث أرسلَ صورة الطمّع المشتملة على الرجاء والأمّل

<sup>(1)</sup> نفسه، 1/140.

<sup>(2)</sup> هكذا تكلم ابن عربي، ص: 218. وانظر: ابن عربي: التجليات الإلهية ومعه تعليقات ابن سودكين وكشف الغاييات في شرح ما كتنف عليه التنجليات لمؤلف مجهول، ضبط نصه وصححه: محمد عبد الكريم النمري، ط2، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان1425ه/ 2004م، ص: 28، 27.

وحّسْنِ الظنِّ به عَلَى وابتغاء الوسيلةِ، والميل والسؤالِ منه. ويُقابِلُ هاتين النظرتين الإلهيتين نظرَتَان للإنسان: نظرةٌ إلى خلقِه، ونظرةٌ إلى طعامِه، وإليهما أشار قوله تعالى: ﴿فَيْنَظُرِ الْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ مِن مُلَو دَافِقِ الْ يَغُرُّ مُن يَوْالُهُ للْبِ وَالنَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالنَّم اللهُ اللهُ وَالنَّم اللهُ اللهُ وَالنَّم اللهُ اللهُ وَالنَّم اللهُ اله

وإذا ارتفع الحجابُ وقفَ المرءُ على حضرات الوجود كلها؛ وهي خمسٌ:

- 1- حضرةُ عالم الناسوت: وهي مرتبة وجود الأجسام الكثيفة.
- 2. حضرة عالم الملكوت: وهي مرتبة فيض الأنوار القدسية، وتمتد من السماء الأولى
  إلى السابعة، وتشمل عالمَ المِثال وعالمَ الروحانية، وعالمَ الأفلاك.
- 3 حضرة عالم الجبروت: وهي مرتبة فيض الأسرار الإلهية، وتمتد من السماء السابعة
  إلى الكرسي، وتشمل عالم الأرواح المجرَّدة، أي عالم الملائكة.
- 4. حضرة عالم اللَّاهُوتِ: وهي مرتبة ظهور أسماء الله تعالى وصفاته بأسرارها وفيوضها وتجلياتها.
- 5 حضرة الهَاهُوتِ: (= العماء) وهي مرتبة البطون الذاتي الذي لا مَطمع لأحدِ في نيلها إلا التعلق بها فقط<sup>(4)</sup>.

سورة الطارق / الآية: 5، 7.

<sup>(2)</sup> سورة عبس / الآية 24.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: رسالة (المقدار في نزول الجبار)، ضمن رسائل ابن عربي، مذكور، ص: 243، 244.

<sup>(4)</sup> الشيخ على حرازم برادة: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، =

فهذه الحضرات- بمختلف مستوياتها - هي التي توازيها حروف اللغة، غير أن إدراك هذه الموازاة متعذر على العقل المحض، مادامت بعض مستويات الحضرات المذكورة ومراتبها داخلة في الماورائيات التي لا يُدركُها إلا العقل البصائري أو العقل الأخلاقي كما يسميه إيمَانْوِيلْ كَانْطْ kant . فهو قد قسَّم العقل البشري إلى شقين، مؤكدًا أن أيًّا من البراهين التي يَسوقها الاستدلاليون لإثباتِ أو دحضِ الماورئيات لا تُفضي إلى شيء على الإطلاق، وأنَّ التعقل بمعزل عن الإيمان تمامًا.

لقدأرسى الفيلسوف كانْطْ دعائم فلسفة نقدية شدَّدت على ثقة الإنسان بأدواته العقلية في إدراك المحسوسات، وعلى عدم مقدرة هذه الأدوات في إدراك اللامحسوسات، فكتابه «نقد العقل المحض» هو فحصٌ لماهية المعرفة الإنسانية وحدودها، وبيانٌ بأن ما بعد الطبيعة خارج حدود الإدراك البشري، ولذلك يرى أن المفاهيم التي نستخدمها لا قيمة لها إلا في مِضْمَارِ التجارب الممكنة الحصول، أما خارج هذه التخوم فلن يكون لها أي محتوى، ولا أية دلالة عينية. فالمفهوم لا يكون ذا معنى إلا إذا تقيد بتخوم التجربة والموضوعية المبنية على الإدراك الحسي، وعليه فإن العقل عاجز عن إدراك الله ومعرفته، بل إن الله لا يقع ضِمْنَ العقل المحض، ولذا وضع الفيلسوف إيمانويل كَانْطْ كتابه «نقد العقل العملي» الذي يُثبت فيه وجود الله عن طريق الأخلاق، ويَشرحُ مكانة الله في منظومته الفلسفية فمفهومُ الله، ومفهومُ الحرية، ومفهوم الخلود من المبادئ الأساسية التي يُقررها العقلُ العملي ويَعدُّها بُرهانا على وجود الله، ويسميها «البرهان الأخلاقي».

إن المعرفة الحسية لدينا تأتينا من مصدرين:

أ ـ الشهود الحسى

ب. مَقُولاتُ الحِسِّ المتعالى.

<sup>=</sup> وبهامشه (رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم) لسيدي عمر الفوتي، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1382هـ/ 1963م، 39/ 2.

وبامتزاج هذين المصدرين داخلَ مقولتي الزمان والمكان يتم الإدراك الحسي، فنحن نعرف الظواهر أو الأشياء لذاتها، وليس الظواهر أو الأشياء في ذاتها، وذلك لأنَّ «نُومِنْ» الأشياء غير ممكن الإدراك بالحواس، بمعنى أننا لا نستطيع التوفر على شهود حسي لهذا «النُّومِنْ»، لأنه بمثابة باطن «الْفِينُومِنْ» والفينُومِنْ بمنزلة ظاهر «النُّومِنْ». والمشهود بالنسبة لنا هو الفينُومِنْ (= الظاهر) فحسب، وهذا لا يعني أن الإدراك الحسي هو إدراك للفينُومِنْ، إنما الإدراك الحسي هو تركيبٌ لهذه المادة الخام مع قَالَبَي الزمان والمكان، أو صبُّ لها فيهما، ولو لم تَحمِلْ أذهانُنا هذين القالبين لَتعذَّر علينا الإدراك الحسي. وليس للفينُومِنْ أي لَوْنِ، والزمان والمكان هما اللذان يمنحانه لونَه.

وعليه؛

فإننا لا نستطيع إدراك عِليَّةِ الله للعالم، لأننا لا نتمكن من فهم علاقة الله بعالم الوجود عن طريق العقل النظري. لماذا؟ لأن الله لا يدخل في دائرة شهودنا الحسي، لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا نشهده بحسنا ليُتاح لنا بعد امتزاج هذا الشهود الحسي مع صور الشهود ومَقو لاتِ الفَاهِمَةِ إدراكُ العِليَّة بين الله والعالم، ولكن الذي بوسعنا فقط هو إدراكُ العِليَة بين الأشياء الطبيعية عقليا، أمَّا إدراكُ النفس بعقلنا النظري فذاك ما ليس بمستطاعنا، لأنها بدورها ليست شيئا ماديا، وكذلك الحالُ بالنسبة للحرية أو الاختيار، ناهيك عن الأمور المجرَّدة المَاوَرَائِيَّةِ، فمن الصعب أن تغدو مُتعَلِّقاتِ للمعرفة، لأنها مُفتقرة إلى المحتوى التجريبي، بمعنى إن إطلاق مقولات كالجوهر، والوحدة، والدوام، والعِليَّة، وما إليها لا تؤدي إلى المعرفة ماذامَتْ لا تُعطِي لنا في قالبي الزمان والمكان مُمارَسةً.

وتأسيسًا على هذا فإننا نرى أن براهين إثبات الله كالبرهان الأُونْطُولُوجي والبرهان الغائي غير تامة، وأن الطريق إلى هذا الإثبات هو البرهان الأخلاقي الذي يُخرج مفهوم الله عن طريق العقل النظري، ويُدخله في الشعور والوعي، أي في المعرفة العرفانية، حيث تختفي الفواصل بين «الأنا» و «سِوَى الأنا»، أما المعرفة العقلية فهي مقيدة بمواصفات

<sup>(1)</sup> رضا أَكْبَرْيَانْ: الفلسفة والدين، تعريب: حيدر نجف، مجلة (المحجَّة)، فصيلة متخصصة تُعني =

العقل وآلياته؛ التي تبقى مَهْمَا ارتقت محدودةً؛ ولذلك عُدَّ العقل قاصرًا في المسائل التي تتناول ما وراء الحسِّ وما وراء الوجدان، لارتباطها بالله تعالى، وبالجزء الخفي من الكون (= الروحاني). وكلُّ ما هو مرتبط بالله يَصعبُ الوصولُ إليه بالعقل؛ بما هو آلةٌ تفكير بشرية؛ إذ لو كانت له فضيلةُ الإحاطةِ والإدراك واليقينِ لوصَف الله به نفسَه، وأدخله في جُملة أسمائه الحَسنى وصفاته العُلى(1). ولذلك فإن كل مقاربة للوجود بشطريه: الخفي والجلي، وفي مستوياتهما المتعددة لا تؤتي أُكلها إلا إذا كانت عن طريق العقل البصائريِّ الشهوديِّ، فهو القادرُ على تصنيفِ مراتب الوجود، وأنواع الموجودات، وعلى إدراكِ معنى الغيب، ومستوياتِ البرزخِ والأحوالِ فيه، وعلى فهم العلاقة العميقة بين الجَسَدِ الرُّوحِي (= الحروف)(2) وبين مراتب الوجود.

## 5\_موازاته الحروف بمراتب الوجود:

إن الوجود هو وجدانُ الشيءِ نفسَه في نفسِه، أو غيرَه في نفسِه، أو في غيرهِ في مَحلً ومرتبة ونحوهما. وهو على مراتب؛ هي:

- 1 ـ الوجود في التعيُّن الأول .
- 2\_ الوجود في التعيُّن الثاني.
- 3 ـ الوجود الظاهرُ في المراتب الكونية، وهو ظهوره في مرتبة الأرواح، والمثال، والحِسِّ، المسمَّى كلُّ تَعيُّنِ منها من الوجود خَلقًا وغيرًا.

<sup>=</sup> بشؤون الفكر الديني والفلسفة الإسلامية المعاصرة، بيروت، العدد 8، شتاء 1424هـ/ 2004 م، ص: 16، 17، 19.

<sup>(1)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: موقف ابن رشد من إشكالية المعرفة الصوفية، ط1، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش 2001 م، ص: 87.

<sup>(2)</sup> أحمد بلحاج آية وارهام: الجسد الروحي فضاءات وأسرار، كتاب منشور في الموقع الإلكتروني: www. awabbelhah. jeeran. com.

- 4. الوجود الظاهري، وهو تجلِّي الحق باسمه الظاهر في أعيان المظاهر
  - 5 ـ الوجود الباطن، وهو وجودُ كلِّ باطنِ حقيقةً مُمكنةً
- 6 الوجود العامُّ، وهو اسمُ الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات، وبهذا الاعتبار يُسمَّى صُورةَ جَمعيَّةِ الحقائق.
  - 7. الوجودُ الظَّفَرُ، ويُراد به وِجدَانُ الحق في الشهود.
- 8 ـ الوجود السيَّار، وهو مَنزلٌ من منازل السائرين إلى الله تعالى، وهو أحدُ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قِسْمُ النهايات<sup>(1)</sup>.

فهذه الوجودات نشأت حروفًا في النفَس الإلهي، واستوت مراتبُها الأساسية كاستواء حروف اللغة في النفسَ الإنساني، وبهذا الاستواء أمكن ظهور الموجودات التي هي في النهاية كلمات الله، وذلك على أربعة مستويات يتضمَّنُ كل مستوى أربعَ مراتبَ:

مستوى البرزخ الأعلى أو العماء المطلق، أو الخيال المطلق، أو حضرة الهَاهوُتِ.

أ - مستوى عالم الأمر أو العقول الكُلِّيَّة.

ب - مستوى عالم الخَلق.

ج - مستوى عالم الشهادة أو عالم الكون والفساد.

وهذه المستويات تنقسم إلى عَالَمِ غيبٍ (= وجود خفي) وعالم شهادة (= وجود جَلِيّ). فكل عالم نظر إليه الله بواسطة الإنسان فهو عالمُ شهادةٍ وجودية، وكل عالم نظر إليه من غير واسطة الإنسان فهو عالمُ الغيب، وهذا الغيب على نوعين:

- \* غيب جعله الله مُفصَّلا في عالم الإنسان.
  - \* غيب جعلهُ مُجمَلاً في قَابِليَّةِ الإنسان.

<sup>(1)</sup> القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2/382.

فالأول يسمَّى غيبا وجوديا، وهو كعالم الملكوت، والثاني يسمَّى غيبا عَدَمِيًّا، وهو كالعوالم التي يعلمها اللهُ تعالى ولا نَعلَمها، فهي عندنا بمثابة العدم، فهذا هو معنى الغيب العدمى.

والعالمُ الدنيوي الذي يَنظر الله إليه بواسطة الإنسانِ مايزال شهادةً وجودية مادام الإنسانُ واسطةَ نظرِ الحق فيها، فإذا انتقل منها نظر الله إلى العالم الذي انتقل إليه الإنسانُ

بواسطة الإنسان، فصار ذلك العالمُ شهادة وجودية، وصار العالم الدنيوي غيبًا عَدَمِيًّا، ويكونُ وجود العالم الدنيوي حينئذٍ في العالم الإلهي كوجودِ الجنة والنار اليومَ في عِلمهِ سبحانه وتعالى، فهذا هو عينُ فناء العالم الدنيوي وعينُ القيامة الكبري وهي الساعة(1). وأيًّا كان الغيبُ فإنه لا يَخرج عن مستويات البرازخ التي أشرنا إليها؛ وهي: البرزخ الأعلى، ومستوى عالم الأمر، ومستوى عالم الخَلق، ومستوى عالم الشهادة، فهذه المستويات الأربعة هي مستويات برزخية وجودية، وعليه فإن البرزخ وجودٌ لا عدم، ولكنه وجود غير تامِّ ولا مستقل، إذ لو كان تامًّا أو مستقلا لكان دارَ إقامة مثل دار الدنيا والآخرة فهو كتلك الشعلة المُخضرَّة بخضرة الزجاجة تُشكَّل كما هي عليه، ولكن في عالم الخيال، لأن عالم الخيال لأهل الدنيا غير تام، فليس لخيالهم استقلال بنفسه، أمًّا عالمُ الخيال في نفسه فهو عالم تام، ولكن بالنظر إليه في عينه، وهو بالنظر إلى عالم الحسِّ والمعاني غير تام، بخلاف خيال العارفين بالله فإنه كامل ومستقل وتام بنفسه، فهو بمثابة آخرة غيرهم من أهل الدنيا. ولم يُسمَّ البرزخ برزخًا إلا لأنه ليس له وجود تام، وكذلك خيال أهل الدنيا برزخ بين العالم الوجودي وبين العَالَم العدمي. وأحوال الخلق في البرزخ مختلفة، فمنهم مَنْ يُعامَل فيه بالحِكمة، ومنهم مَنْ يُعامَل فيه بالقدرة(2)فهو برزخ البرازخ الأعلى (= الخيال المطلق أو العماء)الخارجُ عن نطاق المعرفة، لأنه تعبير عن الذات الإلهية في وحدتها المطلقة، لا يُعرف إلا من خلال تجلياتها.

<sup>(1)</sup> الإنسان الكامل، 2/255.

<sup>(2)</sup> م.س، 2/263

وبما أن الوجود هو تَجَلِّ إلهي مستمر، فإن ابن عربي ينظر إليه كبنية دائرية نصفُها خَفي والنصفُ الآخر جَلِي، تُمثَّل النونُ النصفَ الجَليَّ، والنصفَ الخَفيَّ تُمثَّلُه النون المقلوبة الغائبة التي تُتَمِّم الدائرة، وعليه فإن الوجود عنده وجودان: وجود خفي وجود جَلى.

## 1.5 الوجود الخفي: مراتبه وحروفها:

وهو يتضمن ثلاثة مستويات هي بمثابة العِلَلِ الكلية للوجود، وفي كل مستوى أربع مراتب. وهذه هي مستوياته الثلاثة بمراتبها وبالحروف التي توازيها:

أ- مستوى البرزخ الأعلى: أو الخيال المطلق أو الهَاهُوت، ويشتمل على أربع مراتب وجودية؛ هي:

- 1 ـ مرتبة الألوهية التي تمثل مجموع الأسماء الإلهية الفاعلة في الوجود، كما تمثل الوسيط الذي تجتمع فيه الذات الإلهية والعالم.
- 2 مرتبة العماء أو الأعيان الثابتة في العدم، وتمثل وسيطا من نوع آخر بين «الوجود المطلق الكلي» و«العالم المطلق، أي أنه وسيط عالم «الإمكان»الذي توجد فيه أعيان الموجودات وجودًا بالقوة لا بالفعل.
- 3 مرتبة حقيقة الحقائق الكلية، وتمثل الوسيط المعرفي الكلي، أي الحقائق الكلية المعقولة التي تُشبه إلى حَدِّ ما «المعقولات الكلية»
- 4 مرتبة الحقيقة المحمدية، أو الإنسان الكامل، وتمثل الوسيط بين الذات الإلهية والإنسان.

ب- مستوى العقول الكلية: أو مستوى عالم الأمر، وفيه يحضر مفهوم النكاح الحروفي والتوالد، ويحتل مكانا وَسَطًا بين مستوى البرزخ الأعلى ومستوى عالم الخَلق الذي يليه، وفي هذا المستوى تتجلى فعالية الأسماء الإلهية في توجهها على إيجاد أعيان مراتب الوجود. وهو يحتوي على أربع مراتب:

1 ـ مرتبة العقل الأول (= القلم الأعلى) الذي هو أول مُبدع في العماء، وأولُ

تَعيُّنات الحق في المظاهر الخَلقية على التمييز، وذلك لأن الخَلق له تَعيُّن إيهامي أولاً في العِلم الإلهي، وله ثانيا وجودٌ هُوَ مُجْمَلٌ حُكمِيٌّ في العرش، ثم له ثالثا ظهور تفصيلي في الكرسي، ثم له رابعًا ظهور على التمييز في القلم الأعلى. وجميع الظهورات الثلاثة الأُوَّل في تلك المجالي تُعتبَر غيبًا، أما الظهور الرابع في القلم الأعلى فهو ظهور عيني وجودي مميَّز عن الحق. فالعقل الأول أو القلم الأعلى أنموذج يكتب ما يقتضيه في اللوح المحفوظ، كالعقل فإنه أنموذج يكتب ما يقتضيه في النفس، فالعقل بمكانة القلم، والنفس بمكانة اللوح، والقضايا الفكرية التي وُجدت في النفس بالقانون العقلي هي بمثابة الصور الوجودية المكتوبة في اللوح المحفوظ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما خلق الله تعالى العقل»(1)، وقال: «أول ما خلق الله القلم»(2)، والعقلُ الأول بنِسبتِه إلى الخَلق يُسمَّى القلم الأعلى، وبنسبته إلى مُطلق الخَلق يسمَّى العقل الأول(3). وهو بهذا يكون مَحلّ الشكل العِلمي الإلهي في الوجود، منه ينزل العِلمُ إلى اللوح المحفوظ (= وَاقِعَة النكاح)، فهو إجمالُ اللوح، واللوحُ تفصيلُه، بل هو تفصيل عِلم الإجمال الإلهي، واللوح محلُّ تعيُّنه وتنزُّله. وفيه من الأسرار الإلهية مالا يسعه اللوحُ، كما أن في العِلم الإلهي مالا يكون العقل الأولُ مَحلاًّ له، فالعِلم الإلهي هو أمُّ الكتاب، والعقلُ الأول هو الإمام المُبينُ، واللوح هو الكتاب المبين، فاللوحُ مَاْمُومٌ بالقلم تابعٌ له، والعقل الأول (= القلم) حاكمٌ عليه، مُفصِّل للقضايا المُجمَلة في دَوَاةِ العلم الإلهي المعبَّر عنها بالنون. والفرق بين العقل الأول (= القلم) والعقل الكُلي وعقل المَعَاش (= العقل البشري)هو أن العقل الأول نورُ عِلم إلهي ظهر في أول تَنزُّ لاته التَّعْيِينيَّة الخَلقية، فهو أقرب الحقائق الخَلقية إلى الحقائق الإلهية، والعقلُ الكلي هو القُسْطَاسُ المستقيم وميزانُ العدل في قبة

<sup>(1)</sup> العجلوني: كشف الخفاء، 309/1، الحديث رقم 823، ورواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 1/13.

<sup>(2)</sup> الحاكم: المستدرك على الصحيحين، تفسير سورة حم الجاثية، 2/24، الحديث رقم 3691، ورواه أبو داود في سُننِه، باب القدر، 225/4، الحديث رقم 4700.

<sup>(3)</sup> الإنسان الكامل، 187/2.

اللوحِ الفَصْلِ، أي أنه العاقلةُ المُدرِكة النُّورِية التي ظهرت بها صورُ العلوم المُودَعة في العقل الأول، والعقلُ المَعاشُ هو النور الموزون بالقانون الفكري، لأنه لا يُدرِك إلا بآلة الفكر، وإدراكُه يكون بوجه من وجوه العقل الكلي فقط، لا طريق له إلى العقل الأول لأن العقل الأول لأن العقل الأول مُنزَّه عن العصر بقانون العقل الأول مُنزَّه عن العصر بقانون دون غيره، بل إن وزنه للأشياء على كل معيار. أما العقل المعاش فليس له إلا معيار واحد وهو واحد وهو الفكر، وليست له إلا كِفَّة واحدة وهي العادة، وليس له إلا طرف واحد وهو المعلوم، وليس له إلا شوكة واحدة وهي الطبيعة، بخلاف العقل الكلي فإن له كِفَّتينِ: إحداهما الحِكمة والثانية القدرة، وله طرفان: أحدهما الاقتضاءات الإلهية، والثاني القوابل الطبيعية، كما له شوكتان: إحداهما الإرادة الإلهية والثانية المقتضيات الخَلقية، وله كذلك مَعاييرُ شتى؛ من جملتها انه لا معيار له، ولذلك كان هو القسطاس المستقيم،

ولكنه لا يتعدَّى الكون، ومن ثمة لا يُعرَف الله بالعقل سواء كان عقلا كليا أو عقلَ مَعاشٍ، وإنما بنور الإيمان الذي تكون معرفته مطلقة غير مقيدة بالدلائل والآثار، لأنها متعلقة بالأسماء والصفات. إن العقل الأول نورٌ واحدٌ؛ فإذا نَسَبْتَه إلى العبد يُسَمَّى العقل الأولَ، وإذا نسَبْتَه إلى الحق يُسمَّى القلم الأعلى (1). فهو من حيث بُعده الباطن ينتمي إلى مستوى برزخ البرازخ، ومن حيث ظاهره ينتمي إلى أُولَى مراتب مستوى عالم الأمر (= مستوى العقول الكلية)، ومن هنا كان دوره بين المستويين الأول والثاني بمثابة همزة الوصل. والاسم الإلهي الذي توجَّه على إيجاد العقل الأول هو «البديع»، ويوازيه من حروف اللغة حرف الهمزة على المستوى الوجودي / المعرفي (2)، فهذا التوازي بين حروف اللغة في مراتب الوجود حسب ترتيبها في النفَس الإلهي هو نفس التوازي بين حروف اللغة في النفَس الإلهي هو نفس التوازي بين حروف اللغة في النفَس الإنساني.

2 ـ مرتبة النفس الكلية (= اللوح المحفوظ) التي هي أول مُنبعث عن مرتبة العقل

<sup>(1)</sup> م .س، 207/2، 209.

<sup>(2)</sup> الفتوحات، 2/420.

الأول (= القلم)، وهي عبارة عن نور إلهي حَقي مُتجلِّ في مشهد خَلقي، انطبعت الموجودات فيه انطباعا أصليًّا. وتُعتبرُ النفس الكلية أُمَّ الهَيُولَى، لأن الهَيُولَى لا تقتضى صورة إلا وهي منطبعة في اللوح المحفوظ، فإذا اقتضت صورة مَا وُجِدَ العَالمُ على حسب ما اقتضته من الصور والمُهْلَةِ، لأن القلم الأعلى جرى في اللوح المحفوظ بإيجادها، واقتضتها الهَيُولي، ومن ثمَّ فلا بد من إيجادها على حسب المقتضى، ولهذا قال العارفون الإلهيون: إذا اقتضت الهيولي صورةً، كان حقا على واهب الصور أن يُبرزها في العالم، فالنور الإلهي المنطبعُ فيه الموجودات هو المعبَّر عنه بالنفس الكلي، ثم الإدراك لما كتبه القلم الأعلى في ذلك النور المعبَّر عنه باللوح المحفوظ (= النفس الكلية) لا يكون إلا بوجه من وجوه ذلك النور، وذلك إلوجه هو المعبر عنه بالعقل الكلى كما أن الانطباع في النور هو المعبَّر عنه بالقضاء وبالكرسي. فالتقدير في اللوح هو الحُكم بإبراز الخَلق على الصورة المعيَّنة بالحالة المخصوصة في الوقت المفروض، وهذا هو المعبَّر عنه بالقلم (= العقل الأول)، ومثاله: قضى الله بإيجاد شيء ما على هيئة ما، في زمن ما، فالأمر الذي اقتضى هذا التقدير في اللوح هو القلم الأعلى، والمحلُّ الذي وجِدَ فيه بيانُ هذا الاقتضاء هو اللوح المحفوظ، ثم الأمر الذي اقتضى إيجاد هذا الحُكم في الوجود هو مُقتضَى الصفات الإلهية المعبَّر عنه بالقضاء ومَجْلاهُ هو الكرسي. وإذن؛ فإن مرتبة اللوح المحفوظ ما هي إلا نُبذة من علم الله تعالى، أجراه الله على قانون الحِكمة الإلهية حسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخَلقية، وإلا فإن لله عِلمًا وراء ذلك هو حسب ما تقتضيه الحقائق الحقيَّةُ، برز على نمط اختراع القدرة في الوجود لا تكون مثّبتَة في اللوح المحفوظ بل قد تظهر فيه بعد ظهورها أيضا، وجميع ما في اللوح المحفوظ هو عِلمُ مُبتدأ الوجود الحسِّي إلى يوم القيامة. والمقتضَى به المقدَّر في هذا اللوح هو على نو *ع*ين:

- مُقدَّر لا يمكن التغيير فيه، ولا التبديل، لأنه من قبيل الإثبات فقط، ويشمل الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية في العالم، ولا سبيل إلى عدم وجودها.

- مقدَّر يمكن التغيير فيه والتبديل، لأنه من قبيل المحو والإثبات أو النَّسْخ، ويشمل

الأشياء التي اقتضتها قَوابلُ العالم على قانون الحِكمة المعتادة، فقد يجريها الحق سبحانه وتعالى على ذلك الترتيب فيقع المقضيُّ به في اللوح المحفوظ، وقد يُجريها على حُكم الاختراع الإلهي فلا يقع المقضيُّ به. ولا ريب أن ما اقتضته قوابلُ العالم هو نفس

3 مرتبة الطبيعة الكلية أو الهباء، وهي ثمرة التلاقح (= النكاح) بين القلم (= الذكر) وبين اللوح (= الأنثى)، ويمثل هذه المرتبة من حروف اللغة حرف العين، والاسم الإلهى الذي توجه على إيجادها هو «الباطن».

سورة الرعد/ الآية 39.

<sup>(2)</sup> سورة الأحزاب/ الآية 38.

<sup>(3)</sup> الإنسان الكامل، 188/2، 189.

<sup>(4)</sup> الفتوحات، 568/2.

4- مرتبة الجوهر الهبائي، ويوازيها من حروف اللغة حرف الحاء، والاسم الإلهي الذي توجّه على إيجادها هو «الآخر». وفي داخل هذه المرتبة – يُدمِجُ ابن عربي مرتبة أخرى هي مرتبة «الجسم الكل»، وتُمثل مرتبة وُسطَى بين المعقولات وبين أول الموجودات في المستوى الثالث المسمّى بعالم الخلق، وهو العرش، ويوازي هذه المرتبة الوسطى المُدْمَجَة من حروف اللغة حرف الغين، والاسم الإلهي المتوجه على إيجادها هو «الظاهر»(1)، وتتداخل أيضا مع هذه المرتبة مرتبة «الشكل» التي تبدو تجريدية أكثر من مفهوم «الجسم الكل»، ويوازيها من الحروف حرف الخاء، وتوجّه على إيجادها الاسم الإلهي «الحكيم» وللأسماء الإلهية المتوجهة على إيجاد هذه المراتب ولائم دلالتُها هنا، فالطبيعة تمثل باطن النفس الكلية (= اللوح المحفوظ)، والجسم الكل يمثل مثجلي «الظهور»الأول في «الجوهر الهبائي» الذي يمثل بدوره آخر المراتب المعقولة (2).

ج ـ مستوى عالم الخلق: ويشتمل على أربع مراتب وجودية كذلك؛ هي:

1 مرتبة الجسم الكُلِّي أو العرش، وهو يمثل من حيث باطنه آخر مستويات عالم الأمر، ويمثل من حيث ظاهره أول مستويات المرتبة الثالثة. فهو مَظهرُ العظمة ومكانة التجلي وخصوصية الذات، ويُسمَّى جسمَ الحضرة ومكانها، مُنزَّه عن الجهات الست، شاملٌ لجميع أنواع الموجودات؛ مِثلُه في الوجود المطلق مثل الجسم للوجود الإنساني؛ كما أنه شامل للعالم الروحاني والخيالي والعقلي، وقد عبَّر عنه بعض الصوفية بالجسم الكلي، غير أن في هذا نظرًا، وذلك لأن الجسم الكلي وإنْ كان شاملا لعالم الأرواح فإن الروح فوقه والنفْسَ الكلي فوقه. وليس في الوجود شيء فوق العرش إلا الرحمن، كما عبَّروا عن النفس الكلي بأنها اللوح، وعليه فإن من قال إن العرش هو الجسم الكلي لا يعترض على أنه فوق اللوح، وقد عبَّر عنه بالنفس الكلي، ومرتبة النفس أعلى من مرتبة يعترض على أنه فوق اللوح، وقد عبَّر عنه بالنفس الكلي، ومرتبة النفس أعلى من مرتبة الجسم. إن العرش (= الجسم الكلي) فَلَكَ محيطٌ بجميع الأفلاك المعنوية والصورية،

<sup>(1)</sup> م.س، 430/2.

<sup>(2)</sup> هكذا تكلم ابن عربى، ص: 218، 219، 220.

سطحُه هو المكانة الرحمانية، وهُوِّيَّتُه هي مُطلَق الوجود عينيا كان أو حُكميًّا، وله ظاهر وباطنٌ، فباطنه عالمُ القُدْس وهو عالمُ أسماءِ الحق سبحانه وتعالى وصفاتِه، وعالمُ القدس ومَجْلَاهُ هو المعبَّر عنه بالكَثِيبِ الذي يَخرج إليه أهل الجنة يوم سَوقِهم لمشاهدة الحق. وظاهرُه عالمُ الإنسان، وهو مَحلُّ التشبيه والتجسيم والتصوير، ولهذا كان سقفَ الجَنةِ. فكل تشبيه وتجسيم وتصوير من كل جسم أو روح أو لفظ أو مَعنَّى أو حُكم أو عين، فإنه من ظاهر العرش، فمتَى قيل العرشُ مُطلقا فالمراد به هو هذا الفلك المذكور أو هذه المرتبة، ومتى قُيِّد بشيءٍ من الصفات فإن المراد به عالمُ القدس، كقوله: العرش المجيد فالمقصود به المرتبة الرحمانية التي هي منشأ المَجد، وكقوله: العرش العظيم فالمقصود به الحقائق الذاتية والمقتضيات النفسانية التي مكانتُها العظَمةُ، وذلك من عالم القدس الذي هو عبارة عن المعاني الإلهية المقدسة والمنزهة عن الأحكام الخُلقية والنقائص الكونية. وكما أن الجسم في الهيكل الإنساني جامعٌ لجميع ما تَضَمَّنه وجود الإنسان من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك، فكذلك العرش، فهو هيكلُ العالم وجسدُه الجامعُ لجميع متفرِّقاته، فالإنسان نَظِير العرش في العالم، والعرش نَظيرُ الإنسان في الوجود، ولهذا الاعتبار قال بعض الصوفية عن العرش إنه الجسم الكلي(1). ولكونه أولَ عالم الوجودِ الروحي الذي يُحيط بجميع الموجودات، فإن الحرفَ الذي يوازيه من حروف هو حرف القاف، والاسمَ الإلهي الذي توجُّه على إيجاده هو «المحيط».

2 مرتبة الكرسي الذي يمثل بداية عالم التعدُّدِ في علام الروحانيات، غير أنه تعدُّد في مستوى «الاثْنَيْنِيَّة» التي تَتحوَّل إلى الكثرة في المرتبة التالية. والاثنَيْنِيَّةُ التي يمثلها الكرسي مَنشَؤُها أنه موضعُ «القدمين» أي انقسام الأمر الإلهي إلى «خَبر وحُكم» وانقسامُ الحُكم إلى «أمر ونهي»، ثم انقسامُ الأمر إلى «وجوب ونَدْبٍ وإباحةٍ»، في حين انقسمَ النهيُ إلى «حَظْرٍ وكراهة». فالكرسيُّ هو مَظهرُ الاقتدار الإلهي ومحلُّ نفوذِ الأمر والنهي، فيه تتجلَّى جملة الصفات الفعلية، وعليه تتدلَّى قدما الحق، وذلك لأنه مَحلُّ

الإنسان الكامل، 185/2.

الإيجاد والإعدام، ومحلُّ بروز الأمر والنهي في الوجود، ومحلُّ فَصْلِ القضاء، والقلمُ محلُّ فصل التقدير، واللوحُ محلُّ للتدوين، يَسَعُ كلَّ شيء ولا يَسعُه شيء ﴿وَسِعَكُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (1)، وهذا الوُسْعُ وُسعان:

أ ـ وسعٌ حُكمِي يتمثل في أن السموات والأرض أثرُ صفةٍ من صفات الله الفعلية، والكرسي هو مَظهَرُ جميع الصفات الفعلية ومَحلُّها، فحصل الوسعُ المعنوي في كل وجه من وجوه الكرسي، إذ كل وجه منه صفة من الصفات الفعلية.

ب ـ وسعٌ وجودي عيني يتمثل في أن الوجود بأسره محيطٌ بالسموات والأرض وغيرهما، وهو المعبَّر عنه بالكرسي؛ أعني الوجودَ المقيد؛ لأنه محل نفــوذ

الأمر الإلهي ومحل الصفاف الفعلية، ومَظهرُ الاقتدارت الإلهية وليس المراد بجميع ذلك

إلا الوجود المقيد، إذ هو المأمورُ المنفوذُ فيه الأمرُ (2). ويوازي الكرسيَّ من حروف اللغة حرفُ الكاف، والاسمُ الإلهي الذي توجَّه على إيجاده هو «الشكور».

3 مرتبة فَلَكَ البروج؛ الذي تتحول ثُنَائِيةُ المرتبة السابقة فيه إلى كثرة تمثلها البروج الإِثْنَا عَشَرَ؛ وهذا الفَلَك بحُكم تمثيله للكثرة يُعَدُّ سَبَبًا لكل التغيرات التي تقع في عالم الكون والفساد (= عالم التبدل والتغيُّر) على المستويين: الطبيعي والروحي. وهو فوق السماء السابعة، ويسمَّى بالفلك الكبير؛ سطحُه هو الكرسي الأعلى، وبينه وبين الفلك المُكوْكَب ثلاثة أفلاك وَهْمِيَّةٍ حُكميَّةٍ، لا وجود لها إلا في الحُكم دون العين؛ وهي:

- الفَلك الأعلى على فَلَك الهَيُولَى.
  - فَلَكُ الْهَبَاءِ.
  - فَلَكُ العناص.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة/ الآية 255.

<sup>(2)</sup> الإنسان الكامل، 186/2.

وفَلَكُ البروج هذا هو عرصة سِدْرَةِ المنتهَى، وهي تحت الكرسي (1). ويوازيه من حروف اللغة حرف الجيم، والاسم الإلهي الذي توجَّه على إيجاده هـــو «الغني».

4. مرتبة كوكب المنازل، ويوازيه من الحروف اللغوية حرف الشين، والاسم الإلهي الذي توجَّه على إيجاده هو «المُقدِّر» ولا تخفَى دلالة هذا الاسم هنا، فالأمور يتم تقديرُ ها تقديرًا فِعليا عبر هذا الكوكب، ودلالةُ حرف الشين الموزاي له آتيةٌ من خصائصه الصوتية، فهو يُشير إلى «التَّفَشِّي»الواضح للهواء حال النطق به، وهي حالة توازي تحوُّل «المُضمَر» إلى «مُعْلَنِ» في الأمر الإلهي من حيث صلتُه بعالم الكون والاستحالة.

وهذا جدول يُبيِّن مراتبَ الوجود الخفي والحروفَ الموازيةَ لها، والاسمَ الإلهي الموجَّه على إيجاد كل مرتبة من مراتب المستويات الثلاثة السالفة:

| اسم المرتبة الوجودية          | الاسم الإلهي | الحرف اللغوي    | الرقم الترتيبي |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| العقل الأول (= القلم)         | البديع       | الهمزة (ممدودة) | 1              |
| النفس الكلية (=اللوح)         | الباعث       | الهاء           | 2              |
| الطبيعة الكلية                | الباطن       | العين           | 3              |
| الهَيُولَى (= الجوهر الهبائي) | الآخرِ       | الحاء           | 4              |
| الجسم الكل                    | الظاهر       | الغين           | 5              |
| الشكل                         | الحكيم       | الخاء           | 6              |
| العرش                         | المحيط       | القاف           | 7              |
| الكرسي                        | الشكور       | الكاف           | 8              |
| فلك البروج (=الفلك الأطلس)    | الغني        | الجيم           | 9              |
| كوكب المنازل                  | المُقدِّرُ   | الشين           | 10             |

## 2.5 الوجود الجلى: مراتبه وحروفها:

ويشتمل هذا الشطرُ الظاهر من الوجود المسمَّى عالمَ الشهادة (= الكون والفساد)

<sup>(1)</sup> م.س، 2/279.

على ثَمَانَ عَشرة مرتبةً؛ هي:

1. مرتبة السماء الأولى، وهي مخلوقة من حقيقة الروح، لتكون نِسبَتُها للأرض نِسبة الروح للجسد، جعلها الله أشدَّ بياضًا من الفضة ومن اللبن، ووضع القمر فيها، لأن القمر مظهر اسمه الحي، وأدار فلكة في سماء البروج، فيه حياة الوجود، وعليه مَدار الموهوم والمشهود، يتولى تدبير الأرض كما تتولى الروح تدبير الجسد، ولو لم يَخلق الله سماء الدنيا من حقيقة الروح لَما كانت الحِكمة تقتضي وجود الحيوان من الأرض، بل كانت مَحلَّ الجمادات(1)، ويوازيها من الحروف حرف الياء، والاسم الإلهي الذي توجه على إيجادها هو «الرب».

2. مرتبة السماء الثانية، وهي مخلوقة من الحقيقة الفكرية، جوهرُها شفاف لطيفٌ، ولونُها أشهبُ، وتُعتبر للوجود بمثابة الفكر للإنسان، ولهذا كانت مَحلاً لفَلك الكاتب، وهو عطارد<sup>(2)</sup>، يوازيها من الحروف حرف الضاد، والاسم الإلهي الموجَّه على إيجادها هو «العليم».

3 ـ مرتبة السماء الثالثة، وهي مخلوقة من حقيقة الخيال، وجعلها الله مَحلاً لعالم المِثال<sup>(3)</sup>، يوازيها من الحروف حرف اللام، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «القاهر».

4. مرتبة السماء الرابعة، وهي مخلوقة من النور القلبي، لونُها أَزْهَرُ، وهي سماءُ الشمس وقطبُ الأفلاك، تُعتبَرُ الشمسُ فيها بمنزلة القلب للوجود، به عمارتُه، ومنهُ إشراقُه ونَضَارتُه، فالنجومُ تلتمس أنوارَها منها، وبها يعلو في المراتب مَنارُها في وقد جعل الله هذا الكوكب الشمسيَّ في الفلك القلبي ليكون مَظهرَ الأُلُوهية، ومَجلًى لمتنوعات أوصافِه القدُسية، فالشمسُ أصلٌ لسائر المخلوقات العُنصرية، كما أن الاسم

<sup>(1)</sup> نفسه، 2/270.

<sup>(2)</sup> نفسه، 2/272.

<sup>(3)</sup> نفسه، 2/274

<sup>(4)</sup> نفسه، 2/275.

«الله» أصلٌ لكل المراتب العلية. ويوازي هذه المرتبة من الحروف حرف النون، والاسم الإلهي الموجَّه على إيجادها هو «النور».

5. مرتبة السماء الخامسة، وهي مخلوقة من نور الوهم، لونُها أحمرُ كالدَّم، وهي سماء كوكب الزُّهَرَةِ؛ الذي هو مَظهرُ العظَمى الإلهية؛ لأنه يقطع جميع الفلك في أربع وعشرين ساعة<sup>(1)</sup>، ويوازي هذه المرتبة من الحروف حرفُ الراء، ويتوجه على إيجادها الاسم الإلهى «المُصوِّر».

6 مرتبة السماء السادسة، وهي مخلوقة من نُورِ الهِمَّة، لونُها أزرقُ، وجوهرُها روحاني شفَّاف، وكوكبُها المشتري الذي هو مظهر القَيُّوميَّة (2)، ويوازيها من حروف اللغة حرف الطاء، وتَوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «المُحْصِي».

7. مرتبة السماء السابعة، وهي مخلوقة من نور العقل الأول، جوهرُها شفافٌ أسودُ كالليل المظلم، تكوَّنَتْ بالسواد إشارةً إلى سوادها والبِعادِ، فلهذا لا يَعرفُ العقلَ الأولَ الاكلُّ عالم أكمل، فهي سماء كيوان المُحيط بجميع عالم الأكوان، وأفضلُ السموات وأعلى الكائنات(3)، وهذه المرتبة يوازيها من حروف اللغة حرفُ الدال، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «المُبين».

وهذه السموات السَّبْعُ كلها باختلاف كواكبها ومراتبها إنما هي في الأصل مخلوقة من ماء الدُّرَة البيضاء، فقد صَعِدَت لطائفُه كما يصعد البُخار من البحار، ففتَّق الله هذه اللطائف سبع سموات، وخلق ملائكة كل سماء من جنسها، ثم صيَّر ذلك الماء سبعة أبحُر محيطة بالعالم، فهذا هو أصلُ الوجود جميعه (4). والسموات هاته هي من الدنيا لتبدُّلها وتغيرها، وليست السماءُ الدنيا هي المزينة بزينة النجوم والكواكب التي تُشاهَدُ

<sup>(1)</sup> نفسه، 2/276

<sup>(2)</sup> نفسه، 2/276 (2)

<sup>(3)</sup> نفسه، 2/278.

<sup>(4)</sup> نفسه، 2/267

بالبصر، لأنها لو كانت هي السماء الدنيا لكانت السمواتُ التي فوقها ليست من الدنيا، ومعلوم أنها من الدنيا، لأن كل شيء يُبدُّل ويُغيَّر وهو في معرض التبديل والتغيير، فهو من الدنيا، وقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ (١)، بل السماءُ الدنيا هي السماءُ السابعة المشتركةُ بين السموات العُلَى، والسموات السُّفلَى، وهي السماء التي سَوَّى الله منها السموات، وجَعلَها ذاتَ وجهين، وزينَها بالمصابيح التي هي عُكُوسُ قُلوب الملائكة، كما أن سماء الأرض هي المزينةُ بالنجوم التي هي عُكُوسُ قلوب البَشَر. فأَحَدُ وجهي السماء الدنيا مُزينٌ بالمصابيح التي هي عُكُوسُ قُلوب قُلُوب الملائكةِ، والوجهُ الآخَرُ مزين بزينة الكواكب، وهي عُكُوسُ الصفات الإلهية(2). وإذن؛ فإن الفرق بين السماء الملحوظة والسماء الدنيا هو أن هذه الملحوظةَ ليست بسماء الدنيا، وليس لَونُها لونَها، ولا وصفُها وصفَها، فهذه التي نراها ما هي إلا البخارُ الطالعُ بحُكم الطبيعة " من يبوسة الأرض ورطوبةِ الماء، صعدت به حرارة الشمس إلى الهواء، فملأ الجوَّ الخالي بين الأرض وبين السماء الدنيا، ولهذا نراها تارة زرقاء، وتارة شَمْطَاءَ، وتارة غَبْرًاءَ، كل ذلك على حُكم البخار الصاعد من الأرض، وعلى قدر سقوط الضياء بين تلك البخارات، فهي لاتصالها بسماء الدنيا تُسَمَّى سَمَاءَ الدنيا نَفسَها، فلا يقع النظر عليها لشدة البُعدِ واللطافةِ(3).

وإنَّ هذه السموات السبع (= الأفلاك السبعة) المتحركة هي التي تُسبِّب حركتُها التغيرَ والتحولَ في العالم المنظور.

8 مرتبة كرة النار (= عنصر النار)، وهي مرتبة روحية كلية، لا درجة تعلوها درجاتٍ، أو تسبقُها درجاتٍ في الوجود، وتمثل طبعًا من الطبائع التي تشكلت منها أجسام الكواكب والأفلاك من الناحية الوجودية المادية. ويوازي هذه المرتبة حرفُ

سورة إبراهيم / الآية 48.

<sup>(2)</sup> رسالة (المقدار في نزول الجبار)، مذكور، ص: 246.

<sup>(3)</sup> الإنسان الكامل، 2/269.

التاء، والاسم الإلهي الموجَّهُ على إيجادها هو «القابض».

9 مرتبة كرة الهواء (= عنصر الهواء)، وهي مرتبة روحية كُلية، لا تعلوها درجات، ولا تسبقها درجات في الوجود، وتمثل طبعا من الطبائع التي تكونت منها أجسامُ الكواكب من الناحية الوجودية المادية، ويوازيها حرف الزاي، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «الحي».

10. مرتبة كرة الماء (= عنصر الماء)، وهي كذلك مرتبة روحية كلية، لا تعلوها ولا تسبقها درجات في الوجود، تُعَدُّ من الطبائع الأصلية التي تشكلت منها أجسامُ الكواكب من الناحية الوجودية المادية. ويوازيها حرف السين، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «المُحْيى».

11 مرتبة كرة التراب (= عنصر التراب)، وهي أيضًا مرتبة روحية كلية، وعنصر من العناصر الأربعة الأصلية التي صِيغت منها أجسام الكواكب من حيث الوجود المادي، لا درجة تعلوها أو تسبقها في الوجود. ويوازيها حرفُ الصاد، والاسم الإلهي الموجَّه على إيجادها هو «المميت».

12 ـ مرتبة المعدن، وهي مرتبة الموجودات الأصلية التي تمثل مرتبة الحياة بإطلاق، ويوازيها حرف الظاء، وتوجه على إيجادها الاسم الإلهي «العزيز».

13 ـ مرتبة النبات، وهي من مرتبة الموجودات الأصلية كذلك؛ التي تمثل مرتبة الحياة عامة، ويوازيها حرفُ الثاء، وتوجه على إيجادها الاسم الإلهي «الرازق».

14 ـ مرتبة الحيوان، وهي من مرتبة الموجودات الأصلية أيضا؛ التي تمثل مرتبة الحياة مُطلقًا. ويوازيها حرف الذال، والاسم الإلهي الموجَّه على إيجادها هو «المُذِلُّ».

15 ـ مرتبة المَلَك، وهي من مرتبة الكائنات الحية المنبثقة من مرتبة «الحيوان»، ولكن بصورة مُبايِنة ومخالفة، فإذا كانت المخلوقات كلها من ذات الله فلأنَّ ذَاتَ الحق تَجمعُ الضدين، فهو تعالى خلق النفْسَ المُحمديَّة من ذاته، وخلق الملائكة من

حيث الجمالُ والنورُ والهُدَى من نفْسِ محمد ﷺ ولهذا كانت هذه المرتبة روحانية وجودية. ويوازيها حرف الفاء، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «القوي».

16 ـ مرتبة الجن، وهي من مرتبة الكائنات الحية المنبثقة كذلك من «الحيوان» ولكن بوجود روحاني. ويوازيها حرفُ الباء، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «اللطيف».

17 ـ مرتبة الإنسان، وهي من مرتبة الكائنات الحية المنبثقة أيضا من مرتبة «الحيوان»، ولكن بوجود مادي وروحاني، ويوازيها حرف الميم، وتوجَّه على إيجادها الاسم الإلهي «الجامع».

18 - مرتبةُ المَراتب، وهي المرتبة الأساسية التي على أساسها تَرتَّبت المراتبُ الوجودية كلها. ويوارَّيها حرف الواو، وتوجَّه على إيجادها الاسمُ الإلهي «الرفيع الدرجات».

ويُستخلص من كل هذا أن مراتب الوجود والموجودات العينية تتوازى مع حروف اللغة؛ التي تتشكل بدورها من تألُفِ الحروف؛ التي تُوازي مراتب الوجود. وعلى ذلك فالموجودات هي كلمات الله التي توازيها كلمات اللغة، ولكن لابد من ملاحظة أن مراتب الوجود البسيطة هي ثمان وعشرون مرتبة بعدد حروف اللغة، وكلماتُ الله التي تتألف من الحروف؛ بالمعنى الوجودي واللغوي؛ لا حصر لها. فالمستوى الأولُ من مستويات الوجود (= برزخ البرازخ) لا يوازيه أي حرف من الحروف الصوامت، وإنما توازيه الحروف الصوائت (= الحركات) التي لا تتصف بالدخول في هذا العالم ولا بالخروج عنه (2). فمن تآلف الصوامت والصوائت تتألفُ الكلمات التي تَفوق الحصر سواء في الوجود أو في اللغة، ف «فالممكنات هي كلمات الله التي لا تنفد، وبها يَظهرُ سلطانُها الذي لا يبعد، وهي مُركبًات لأنها أتت للإفادة، فصدرت عن تركيب يُعبَرُ عنه باللسان العربي بلفظه «كن»، فلا يتكون عنها إلا مُركَّبٌ من روح وصورة، فتلتحمُ الصورُ

<sup>(1)</sup> م.س، 240/ 2.

<sup>(2)</sup> الفتوحات، 395/2.

بعضها ببعض لِمَا بينها من المناسبات (....) والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله التي هي العالم هي نَفَسُ الرحمن، ولهذا عُبِّر عنه بالكلمات (أ. فمراتبُ الوجود إذن وُجِدَت عن نَفَسِ الرحمن، والموجودات المركَّبة وُجِدَت عن كلمة «كن» الإلهية المرَكَّبة، والتي تتكون من جانبين:

أولهما: ظاهرٌ، وهو تَكونُها من حرفين صامتين هُمَا الكافُ والنون.

ثانيهما: باطن، وهو تَكونُها من ثلاثة حروف هي: الكاف والواو والنون.

ومعنى هذا أنها توازي بباطنها عالم الغيب والملكوت، وتوازي بظاهرها عالم الملك والشهادة؛ الذي له في الوقت نفسه ظاهر وباطن. فظاهر كلمة «كن» يَعكس هذين البعدين، بحيث تُمثل ألكاف من حيث مَخرَجُها البعد الباطن، لأنها من حروف أقصى الحَنك، أي توازي باطن عالم الشهادة، وتمثل النونُ من حيث مَخرجُها البعد الظاهر، لأن مخرجَها من التقاء اللسان مع أُصُولِ الثنايا العُليا، زيادة على أنها تمثل شطر الوجود الجلي (= الظاهر)، حيث تُحيلُ النقطةُ التي فوق نصف الدائرة إلى النصف الحفي (= الباطن أو الغائب). ويكتسبُ حذفُ الواو عِدةَ دلالات وجودية، فهي رابطةٌ «باطنة» بين الكاف والنون، وتُماثِل من هذه الوجهة التوجّة الإلهي الباطن في إيجاد عين التوجَّة بالقول(2). إن هذا الوضع الباطني للواو يتَماثلُ مع وَجْهَيْ كلِّ موجودٍ. وجه إلى عليه وهو الله، أي وجهه الباطن، وهو ما عَبَرنَا عنه في أحد النصوص بـ«نقطة واو» فالواو إذن اسمٌ جَمَعَ فيه الله الباطن، وهو ما عَبَرنَا عنه في أحد النصوص بـ«نقطة واو» فالواو إذن اسمٌ جَمَعَ فيه الله المراتب كلها، ولأجل هذا جاءت موازية للمرتبة الأساسية التي ترتبت على أساسها المراتب كلها، ولأجل هذا جاءت موازية للمرتبة الأساسية التي ترتبت على أساسها المراتب كلها، ولأجل هذا جاءت موازية للمرتبة الأساسية التي ترتبت على أساسها المراتب كلها، ولأجل هذا جاءت موازية للمرتبة الأساسية التي ترتبت على أساسها المراتب كلها،

وهذا هو جدول مراتب الوجود الجَلي (= الظاهر) المرموزِ إليه بالنون، والحرو الموازية لها، والاسم الإلهي الموجَّه على إيجادها:

| اسم المرتبة الوجودية       | الاسم الإلهي   | الحرف اللغوي | الرقم الترتيبي |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| السماء الأولى              | الربُّ         | الياء        | 11             |
| السماء الثانية             | العليم         | الضاد        | 12             |
| السماء الثالثة             | القاهر         | اللام        | 13             |
| السماء الرابعة             | النور          | النون        | 14             |
| السماء الخامسة             | المصور         | الراء        | 15             |
| السماء السادسة             | المُحصي        | الطاء        | 16             |
| السماء السابعة             | المُبين        | الدال        | 17             |
| كرة النار (= عنصر النار)   | القابض         | التاء        | 18             |
| كرة الهواء (= عنصر الهواء) | الحي           | الزاي        | 19             |
| كرة الماء (= عنصر الماء)   | المُحْيِي      | السين        | 20             |
| كرة التراب (= عنصر التراب) | المُمِيت       | الصاد        | 21             |
| المعدن                     | العزيز         | الظاء        | 22             |
| النبات                     | الرازق         | الثاء        | 23             |
| الحيوان                    | المُذِلُّ      | الذال        | 24             |
| الملائكة                   | القوي          | الفاء        | 25             |
| الجِنُّ                    | اللطيف         | الباء        | 26             |
| الإِنْسُ                   | الجامع         | الميم        | 27             |
| مرتبة المراتب              | الرفيع الدرجات | الواو        | 28             |

ومجموعُ مراتب الوجود بشطريه هو المسمَّى بالحضرات الخمس؛ وهي:

- 1 حضرة عالم النَّاسُوتِ، وهي مرتبةُ وجودِ الأجسام الكثيفة بمختلِف أشكا وأنواعها.
- 2 حضرة عالم الملكوت، وهي مرتبةُ فيضِ الأنوار القدسية، وهذه الحضرة ته

من السماء الأولى إلى السماء السابعة، وتُمثل عالمَ المثال وعالمَ الروحانيات والأفلاك.

- حضرة عالم الجَبرُوتِ، وهي مرتبةُ فيضِ الأسرار الإلهية، وتمتد من السماء السابعة
  إلى الكرسيّ، وتُمثل عالمَ الأرواح المجرَّدة الذي هو عالمُ الملائكة.
- 4 حضرة عالم الله وتباية وهي مرتبة ظهور أسماء الله تعالى وصفاتِه بأسرارها وأنوارها وفيوضِها وتجلياتها.
- 5 حضرةُ عالم الهَاهُوتِ، وهي مرتبة البُطُونِ الذاتي (= العماء)؛ التي لا مَطْمَعَ لأحدٍ في نَيْلِهَا إلا التعلُّقُ بها فقط<sup>(1)</sup>.

وللمراتب في التنزيل سبُّع تسميات؛ وهي:

- 1 مرتبة الذات الساذج.
  - 2 مرتبة الأحدية.
  - 3 مرتبة الوحدة.
  - 4 مرتبة الواحدية.
  - 5 مرتبة الأرواح.
    - 6 مرتبة المِثال.
    - 7 مرتبة الحِسِّ.

فمرتَبَةُ الذات الساذج هي كُنْهُ الحق، وحضرةُ الطَمْسِ والعماءُ الذاتي، والبطونُ الأكبر. ومرتبة الأحدية هي أقدمُ قِدَمِ أَحَدِيَّةٍ مطلقةٍ. ومرتبةُ الوحدة هي الاسم الأعظم. ومرتبةُ الواحدية هي حضرة الألوهية. ومرتبةُ الأرواح هي التعيُّنُ الأول الذي يُمثل عالمَ الأمر، والنفوس المجرَّدة، وعِلمَ الباطنِ، وحقيقةَ الإنسان، ومَجْمَعَ الأرواح، وعالمَ المعاني والعقول، ومرتبةُ المِثالِ هي التعيُّنُ الرابعُ الذي يُمثل الكونَ الجامعَ مَنْشأ النُّور،

<sup>(1)</sup> جواهر المعاني، مذكور، 2/ 39.

ورتبة الخيال المنفصِل. ومرتبة الحِسِّ هي عالمُ الأجسام الذي يُمثل عالمَ الشهادة، وعالمَ الخلق، ومرتبة الإنسانِ التي هي المرتبة الجامعة (1) ففي هذه المرتبة إذن يَظهر الموجود باعتباره ظاهر الممكنات؛ الذي هو تجلي الحق بأحكامها المعبَّر عنها بظاهِرِ الوجود، وبظاهرِ الحق في اسمه تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُوالْآخِرُ وَالظَّلهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ (2)، وبتجلياته المُظهِرة لأحكامِ معلوماته؛ التي هي حقائقُ مُكوِّناتِه. فكلُّ ما يصح ظهورُه لغير الحق فإنما هو من قبيل هذا القسم، لاستحالة إدراكنا لذاته، ولحقائق معلوماته (3).



<sup>(1)</sup> م.س، 2/ 40، 41.

<sup>(2)</sup> سورة الحديد / الآية 3.

<sup>(3)</sup> معجم المصطلحات والإشارات الصوفية، مذكور، 19/2.



إن أبجدية الوجود علامة فارقة في الفضاء الصوفي، فهي نتيجة شفوف روحي، وتمرُّدِ ذوقي خارجين عنُّ سماكة العقلانية الواحدية البُّعْدِ التي تحصرُ الحقيقة وتُقيدُها في نعتٍ واحدٍ، مع أن الحقيقة تأبّي ذلك. وخارجين كذلك عن الطقوسية التخديرية المساندةِ لإِيدْيُولُوجِيَّات المهيمنةِ التي تُحاولَ بشتى الوسائل بَترَ وجدان الإنسان، وإبعادَه عن جذوره الروحية، وتزييفَ مَضمونِ وجوده الحقيقي في العالم. وهل ثمة معنى للعالم دون إنسان مُعَافَى الوجدان؟ وهل ثمة معنى للعالم دون تصوف؟إن العالمَ هو اعتراف متبادل بالوجود بين الله والإنسان عبر العقل البصائري والذوق الشهودي، وهذا الاعتراف لا يمر إلا عبر التصوف كجسر جمالي للمحَبَّة. فغالبًا ما يتم التركيز في تعريف العلاقة بالله (= الدين)على مفهومي: النظام والنسَق اللذين هُمَا بُعدٌ جمعي لهذه العلاقة، لا تعريف لها. ومن هنا نرى رجالَ اللَّاهُوتِ والفلسفة يهتمون بمسائل العقائد والوجود باعتبارها أنساقا معرفية وقضايا إيمانية، حيث يُركزون على جعل هذه العلاقة علاقةَ أَنظومَةِ نسَقية مُكونة من النواهي والأوامر التي لا يتحقق خَلَاصُ الإنسان وتحقيق ذاته إلا بها، هذا إن كانوا فُقهاءَ. أمَّا إِنْ كانوا انْثُرُوبُّولُوجيِّينَ فإنهم يعتبرون تلك العلاقة ظاهرة اجتماعية إنسانية لا غير، مع أن العلاقة بالله؛ هي في العمق؛ تجربة روحية ذاتية في كل الأديان والمِلل والنِّحَل والثقافات، وهذا ما لا يلفت انتباه كل هؤلاء. ولهذا جاءت الصوفية كثورة ضد المؤسسات الدينية التي حولت العلاقة بالله إلى مؤسسة سياسية اجتماعية؛ مَهمَّتُها الأساسية الحفاظُ على الأوضاع السائدة، ومساندتُها من خلال آلياتِ إنتاج معرفة ثابتة، يُؤطِّرها الإجماعُ والقياسُ، لا مَصْدَرَا المعرفة الأسَاسَانِ اللذان هما القرآن والسنة النبوية فقط. ولا خلاف بين الصوفية والفقهاء والمتكلمين في هذين المصدرين الأساسين، وإنما الخلاف بينهم في ترتيب آليات استنباط المعرفة وإنتاجها من المصدرين المذكورين، فحين يركز المتكلمون على العقل وأهميته، يضعُ الفقهاءُ النَّقلَ في درجة أَرْقَى من العقل، أما الصوفية فإنهم يعتبرون التجربة الروحية الشخصية الذاتية هي أساس المعرفة الدينية وأساسُ كل علاقة بالله وبالعالم. فالمتكلمون والفقهاء ينخرطون في إنتاج معرفة مُؤسَّسِيَّة، والصوفية يلوذون بتجاربهم الروحية الشفافة التي تستعيدُ تجربة النبوة ذاتها في إطار تأويلي للشريعة وللعلاقة بالله. الروحية الشفافة التي تستعيدُ تجربة النبوة ذاتها في إطار تأويلي للشريعة وللعلاقة بالله. التي مزقت دلالتها الخلافات المذهبية والسياسية، إنهم ينشغلون بمعانقة المصدر، عوضًا عن الانشغال بتأويل النصوص «التي هي تعبيرات لغوية تتسم بالغموض والإجمال في حالات كثيرة» (١)، وجلاءُ هذا الغموض والإبهام، وتفصيلُ هذا المُجمَل لا يَتَأتَّى إلا جَلاتُ كثيرة» (١)، وجلاءُ هذا الغموض والإبهام، وتفصيلُ هذا المُجمَل لا يَتَأتَّى إلا جَلَاتُ مَنْ النصوص

ومن هذه الزاوية تعلقوا بالحرف باعتباره تجليا للنفَس الرحماني، ومرآة الوجود، وبديلَه الرمزي، وأحَبُّوهُ حُبًّا أونْطُولُوجِيًّا، وذلك لأن حبَّه هو حُبُّ للعالم، والعالمُ ما أوْجَدَهُ الله إلا عن حُبِّ. ومن ثمة كان الحب فضيحة وانجذابًا إِلَهِيَّيْنِ، بهما يَعرف المحبُّ المراتب كَأْنْ يَعرف أن المرأة من الرجل بمرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي، وأمرٌ بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر لا تكون، فإذا عرف مرتبة الطبيعة عرف بلا ريبٍ مرتبة المرأة، وإذا عرف ذلك عرف مراتب الحروف وفاعليتها في مراتب الوجود، وعرف بالتالي تجلي النفس الرحماني في كل ذَرة من ذرات العالم. فالحق كما كان في القِدَمِ موجودًا في العماء (= الهاهوت أو الخيال المطلق أو برزخ البرازخ) المعبَّرِعنه بحقيقة الحقائق في العماء (= الهاهوت أو الخيال المطلق أو برزخ البرازخ) المعبَّرِعنه بحقيقة الحقائق

<sup>(1)</sup> د. نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ط 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء / بيروت 2006 م، ص: 25.

والكَنزية المَخفية، هو كذلك موجودٌ الآن فيما خَلق بغير حلولٍ ولا مَزج، فهو مُتجلُّ في ذرات أجزاء الكون من غير تَعدُّد ولا اتصال ولا انفصال، مُتجلِّ في جميعها لأنه على ماعليه كان، وقد كان في العماء، وهذا الكون كله ذلك العماء، ولو لم يكن الحق متجليا في الكون جميعِه لكان سبحانه تَغير عَمَّا هو عليه(١)، وهذا ما لا يتفق مع صريح الوجود الذي هو أظهُر من سكوتِ الساكت، بمعنى أن صريحَ الوجود يصير الساكت فيه ناطقا، والناطقُ ساكتا، حيث نُطقُ الساكتِ أبينُ من سكوته وسكوتُ الناطق أعمقُ من نُطقِه لأنه نَفْسُ البشر(2) ونَفَسَه المُضمَر. فمن سِينِ النفَس وحاءِ الريح غرس الله النطق، فدخل حِسُّ النفَس والريح في نَفْس الإنسان وروحِه، فوجدَ الروحُ بذلك ريحَه، والنفْس نفَسَه، فمالَ أُحُدهما إلى الآخر، وَالْتَأَمَا، وعند ذاك مَحَا الله سِينَ النفَس بشين الشجر، ومسَحَ حَاءَ الريح بجيمُ الشجر، وانعكسَ حِسُّ النفس والريح في الحواسِّ، فصارت متحركةً بوجوده إلى ظواهر الأشياء المحسوسة تُحاوِرُها إمَّا سكوتًا وإمَّا نُطقًا. فانتشارُ سِينِ النفَس في الحواسِّ هو انتشارُ سلام الله في الكون، وانتشارُ حَاءِ الريح هو انتشارٌ لرحمته، وإذا انتشرت الرحمةُ والسلامُ في الإنسان وفي العالم فذلك هو سِرُّ العلاقة المتبادلة بين الله وبين الإنسان والعالم (3)، وسِرِّ القُدرة في النون والقلم. فالله قد أخذ من القَلَم بالقُدرة التي سَوَّاهُ بها، وأَدْرِجَ فيها الأمرَ، بحيث أعطى القلمَ من النون بالقوة، فقبِلَ العِلمَ، ورُدَّ إلى اللوح، فكانت له قوتان: قوةُ القَبول المتعلقة بإحدى شقتيه، وقوة الرد المتعلقة بشقته الأخرى، ولكل شقة منهما سِنَّةٌ فيها شُنَّة، والقوتان واصلتان إلى القلم من قوة الأخذِ والإعطاء.

<sup>(1)</sup> الشيخ عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، قدَّم له وضبطه وصححه وعلق عليه: الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي، ط2 جديدة بتحقيق جديد، دار الكتب العلمية، بير وت 1426هـ/ 2005 م، 2/268.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: رسالة ( فصل في شرح مبتدأ الطوفان)، ضمن ( رسائل ابن عربي شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى)، دراسة وتحقيق: قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل، ط1، منشورات المجمّع الثقافي، أبو ظبى، الإمارات العربية المتحدة 1998 م، ص: 239.

<sup>(3)</sup> م.س،ص: 234.

فقوة القبول هي حقيقةُ الروح السارية في الحرف وقوة الردِّ هي حقيقةُ شكل الحرف، فالقبول يمثل حِكمةَ النزول، والردُّ يمثل حِكمةَ الصعود، وبذلك يظهر نشرُ الوجود بمختلف أشكاله ومراتبه، ويصير الحرفُ روحًا وفرحًا في باطن الوجود، وشكلاً مُقنَّعًا في ظاهره. إن هذا الجسد الروحي (= الحرف) في الكون هو كتابٌ كُتبَ بنفَسِ الرحمن ويَدِهِ، فهو لا يتغير ولا يتبدل، به ينكشف الوجود، فتظهرُ نونُ النظر، ونون النفس، ونون النفس، ونونُ الإيمان، ونون الإحسان، ونون الإنسان، كما تظهر قاف القوة، وقاف القدرة، وقاف القهر، وقاف الفَرْقِ، وقافُ البرْق، وما إلى ذلك من النونات والقافات المضمَرة في (أن والقلم) (أ). ولهذا كان القسمُ الإلهي بالحرف قسمًا بالتجلي الحُروفِي من نفَسِه الرحماني الذي تألف منه الوجود مرتبةً مَرتبةً إلى أن استوت جميع مراتبه وحَضَرَاتِه، كما تجلت الحُروفُ من نَفَس الإنسان فتألفت منها الكلمات. فالوجود مرتبة مرتبةً من حروفِ نفَسِه الرحماني متعالقٌ ومُتشابِكٌ مع نص الإنسان المركَّب من حروفِ نفَسِه الرحماني متعالقٌ ومُتشابِكٌ مع نص الإنسان المركَّب من حروف نفَسه اللخوي، ومُتبادلٌ معه إشارات أُونْطُولُوجِيَّة وسِيمْيُولُوجِيَّة غائرة.

إن شهود اعتبارات الحرف الرمزية والمعرفية، ومراتبه وأسرارَه، وفاعلية موازاته للمراتب الأساسية للوجود، لَهُو الكفيلُ بإعادة الاعتبار إليه في فضاءاتنا الثقافية والفكرية والإبداعية والجمالية والوجودية، أُسوة بالفضاء الصوفي الذي اهتمَّ به منذ أول الوجود. فالحرفُ فرَحُ الوجودِ وبديله الرمزي، والوجودُ يَدُهُ التي تَكتُبُ وكأنَّهَا تُغَنِّي، فترَى عيونَ الفَرَحِ تنفجرُ من أصابعها حُرُوفًا ذات أسرار خَفية، ونداءاتٍ مفطورةٍ على اللانهائي وعلى الأبعد البعيد<sup>(2)</sup>.



<sup>(1)</sup> رسالة (الرد على اليهود)، ضمن (رسائل ابن عربي)، مذكور، ص: 306.

<sup>(2)</sup> رسالة (فصلٌ في شرح مبتدأ الطوفان)، ضمن (رسائل ابن عربي)، مذكور، ص: 238



- 1 ـ دوائر الأفلاك
- 2 ـ جدول موازاة الحروف لمراتب الوجود



#### 1 - دوائر الأفلاك:

إن السموات يحيط بعضها ببعض، فأكبرها السماء السابعة، وأصغرها السماء الأولى (= سماء الدنيا)، وكل فلَك في هذه السموات مُمَاس لسمائه من تحتها، وهو أمر معنوي، لأنه اسمٌ لسَمْتِ دوران الكوكب في أَوْجِهِ، والكوكب اسم للجِرْمِ الشفاف المُنيرِ من كل سماء.

وجملةُ الأفلاك التي خلقها الله في العالم هي ثمانية عشر فَلكًا، كالتالي:

- 1 العرش.
- 2 الكرسي.
- 3 لفلك الأطلسُ وهو فَلَكُ سِدْرَة المنتهى.
  - 4 الهَيُولَى .
    - 5 الْهَبَاءُ.
  - 6 العناصر.

تنييلان 138

- 7 الطبائع .
- 8 السماء السابعة.
- 9 السماء السادسة .
- 10 السماء الخامسة .
  - 11 السماء الرابعة.
  - 12 السماء الثالثة.
  - 13 السماء الثانية.
  - 14 السماء الأولى.
- 15 فلك النار وهو فلك الأثير.
  - 16 فلك الهواء.
  - 17 فلك الماء .
  - 18 فلك التراب.

وهذه هي صورة السموات محيطة ببعضها:

- 1 السماء السابعة
- 2 السماء السادسة
- 3 السماء الخامسة
  - 4 السماء الرابعة
  - 5 السماء الثالثة
  - 6 السماء الثانية
  - 7 السماء الأولى
    - 8 كرة النار
    - 9 كرة الهواء
    - 10 كرة الماء
    - 11 كرة التراب

تنييلان تنييلان

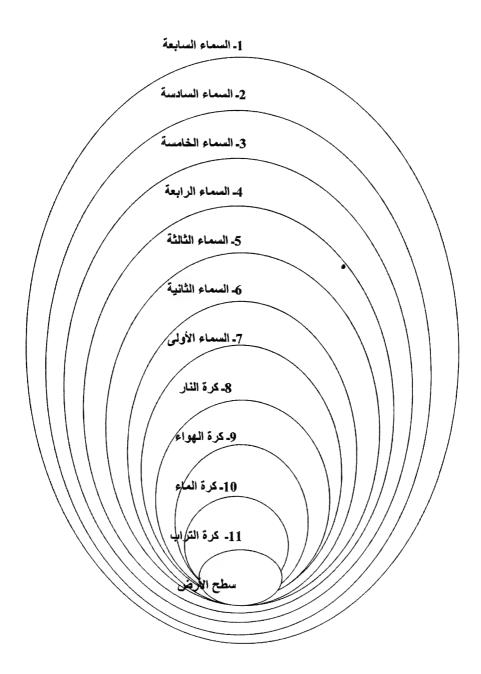

# 2 - جدول موازاة الحروف لمراتب الوجود:

| الاسم الإلهي الموجَّه عن<br>إيجادها | المرتبة الوجودية التي يوازيها           | الحرف اللغوي | الرقم<br>الترتيبي |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
| البديع                              | العقل الأول (= القلم)                   | الهمزة       | 1                 |
| الباعث                              | النفس الكلية (= اللوح المحفوظ)          | الهاء        | 2                 |
| الباطن                              | الطبيعة الكلية                          | العين        | 3                 |
| الأخرُ                              | الهَيُولي (= الجوهر الهبائي)            | الحاء        | 4                 |
| الظاهر                              | الجسم الكلُّ                            | الغين        | 5                 |
| الحكيم                              | الشكل                                   | الخاء        | 6                 |
| المحيط                              | العرش                                   | القاف        | 7                 |
| الشكور                              | الكرسي                                  | الكاف        | 8                 |
| الغني                               | الفلك الأطلس (= فلك البروج)             | الجيم        | 9                 |
| المُقدِّر                           | فلك الكواكب الثابتة (= كوكب<br>المنازل) | الشين        | 10                |
| الرب                                | السماء السابعة                          | الياء        | 11                |
| العليم                              | السماء السادسة                          | الضاد        | 12                |
| القاهر                              | السماء الخامسة                          | اللام        | 13                |
| النور                               | السماء الرابعة                          | النون        | 14                |
| المُصوِّر                           | السماء الثالثة                          | الواء        | 15                |
| المُحصي                             | السماء الثانية                          | الطاء        | 16                |
| المُبين                             | السماء الأولى (= السماء الدنيا)         | الدال        | 17                |
| القابض                              | كرة النار (= عنصر النار)                | التاء        | 18                |
| الحي                                | كرة الهواء (= عنصر الهواء)              | الزاي        | 19                |
| المُحْيِي                           | كرة الماء (= عنصر الماء)                | السين        | 20                |

| الاسم الإلهي الموجَّه عن<br>إيجادها | المرتبة الوجودية التي يوازيها | الحرف اللغوي | الرقم<br>الترتيبي |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| المُمِيت                            | كرة التراب (عنصر التراب)      | الصاد        | 21                |
| العزيز                              | المعدن                        | الظاء        | 22                |
| الرازق                              | النبات                        | الثاء        | 23                |
| المُذِلُّ                           | الحيوان                       | الذال        | 24                |
| القوي                               | المَلَك                       | الفاء        | 25                |
| اللطيف                              | الجِنُّ                       | الباء        | 26                |
| الجامع                              | الإنسُ                        | الميم .      | 27                |
| الرفيع الدرجات                      | مَرتبة المراتب                | الواو        | 28                |



- 1425هـ/ 2004م.
- 17 ابن عربي: الفتوحات المكية في معرفة الأسوار المالكية والملكية، دار صادر، بيروت، د. ت.
- 18 ابن عربي: رسالة الباء، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، ط1، ضمن كتاب (مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية)، دار الكتب العلمية، بيروت 1426هـ/ 2005م.
  - 19 عصام محفوظ: حوار مع الملحدين في التراث العربي، ط1، دار الفارابي، بيروت 2004.
- 20 الشيخ علي حرازم برادة: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس أحمد التجاني، وبهامشه (رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم) لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوري، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1382هـ/ 1963م.
- 21 ابن عربي: كتاب الميم والواو والنون، حققه وضبطه وقدَّم له: عبد الرحيم مارديني، ط1، دار آية ببيروت، ودار المحبة بدمشق 2002م/ 2003 م.
- 22 ابن عربي: رسالة (أحوال المريد مع الشيخ وماهو الصاحب والمصحوب والمحبب والمحبوب)، ضمن (رسائل ابن عربي)، طبعة أبي ظبي 1998م.
- 23 عبد الفتاح السيد الطوخي: مدهش الألباب في أسرار الحروف وعجائب الحساب، ط1، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان 1411هـ/ 1991م.
- 24 ابن عربي: ديوان ابن عربي، شرح: أحمد حسن بسج، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1416هـ/1996م.
- 25 ابن خلدون: المقدمة، تحقيق وتعليق: محمد صدَّيق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، لا طبعة، القاهرة 2005 م.
- 26 د. حسن جلاب: ابو العباس السبتي، سلسلة (أعلام التصوف المغربي 3)، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش المغرب 1428هـ/ 2007 م .
- 27 د. نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ط3، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء/ بيروت 2006م.
- 28 الشيخ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري: الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط3، دار ابن كثير، بيروت 1407هـ/ 1987.
- 29 الشيخ الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1417هـ.
- 30 الشيخ عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، قدم له وضبطه وصححه وعلق عليه: الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي، ط2، جديدة بتحقيق جديد، دار الكتب العلمية. بيروت، لبنان 1426هـ/ 2005م.
- 31 الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي: مسند الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد

- السلفي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت 1407هـ/ 1968م.
- 32 الإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد، نسخة مصورة، بيروت.
- 33 ابن عربي: رسالة (المقدار في نزول الجبار)، ضمن (رسائل ابن عربي)، طبعة أبي ظبي 1998م.
- 34 محمد حسني يوسف: القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق، ط1، دار الكتاب العربي، دمشق/ القاهرة 2006م.
  - 35 الشيخ على القاري: شرح صحيح البخاري، مؤسسة قرطبة، مصر، د. ت.
  - 36 ابن عربي: رسالة (عين الأعيان)، ضمن (رسائل ابن عربي)، طبعة أبي ظبي 1998م.
  - 37 ابن عربي: رسالة (الرد على اليهود)، ضمن (رسائل ابن عربي)، طبعة أبي ظبي 1998م.
- 38 الشيخ أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1411هـ/ 1990م.
- 39 الشيخ ابو عيسى محمد الترمذي: سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت .
- 40 ابن عربي: رسالة (كشف سِرِّ الوعد وبيان علامة الوجد)، ضمن (رسائل ابن عربي) طبعة أبي ظبي 1998م.
- 41 الشيخ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
- 42 الشيخ أبو عبد الله محمد الحكيم الترمذي: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، ط1، دار الجيل، بيروت 1992م.
- 43 الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تحقيق: أحمد القلاس، ط4، مؤسسة الرسالة، بيروت 1405هـ.
- 44 الشيخ أبو داود السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، د. ت.
- 45 الشيخ عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط1، المكتبة التجارية الكبرى، مصر 1356 هـ.
- 46 الشيخ عبد الكريم الجيلي: الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم، مطبعة دار المعارف، جنوب الهند، حيدر آباد 1336هـ.
  - 47 الراغب الإصفهاني: المفردات في غريب القرآن، المطبعة الخيرية، سنة 1306هـ.
- 48 أبو شجاع شيرويه الديلمي الهمذاني: الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، ط1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1986م.
  - 49 ابن عربي: إنشاء الدوائر، تحقيق: نييبرج، مطبعة بريل، ليدن 1919م.

- 50 ابن عربي / عقلة المستوفز، تحقيق، نيبرج، مطبعة بريل، ليدن 1919م.
- 51 الشيخ أبو المواهب الشعراني: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، وبهامشه (الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية)لنفس المؤلف، ط1، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1337هـ/ 1954م.
- 52 د. صالح حسن الفضالة: كرامات مغربية بعيون مشرقية، ط1، مطبعة نِيدْكُومْ، أكدال الرباط 2005 م.
- 53 ابن عربي: التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، تحقيق: نيبرج، مطبعة بريل، ليدن 1991م/ 1331هـ.
- 54 أبو القاسم ابن قسي: خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، تحقيق: د. محمد الأمراني، ط1، أسفى المغرب 1997م.
- 55 د. عثمان يحيى: نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي، ضمن كتاب (الكتاب التذكاري محيي الدين ابن عربي)في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده، الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر 1969م.
- 56 عبدالرزاق القاشاني: شرح فصوص الحكم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1386هـ/ 1966م.
- 57 رضا أَكْبَرْيَانْ: الفلسفة والدين، تعريب: حيدر نجف، مجلة (المحجَّة)، فصيلة متخصصة تُعنى بشؤون الفكر الديني والفلسفة الإسلامية المعاصرة، بيروت، العدد 8، شتاء 1424هـ/ 2004م.
- 58 أحمد بلحاج آية وارهام: موقف ابن رشد من إشكالية المعرفة الصوفية، ط1، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش 2001 م.
- 59 أحمد بلحاج آية وارهام: الجسد الروحي: فضاءات وأسرار، كتاب منشور في الموقع الإلكتروني: www. awabbelhaj. jeeran. com
- 60 القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، د. ت.
- 61 ابن عربي: التجليات الإلهية ومعه تعليقات ابن سودكين وكشف الغاييات في شرح ما كتنفت عليه التنجليات لمؤلف مجهول، ضبط نصه وصححه: محمد عبد الكريم النمري، ط2، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان1425ه/ 2004م، ص: 28، 27.



# الفهرست

| 5  | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|----|---------------------------------------------|
| 6  | مرفأمرفأ                                    |
| 7  | مقدمة : شجرة الحروفشجرة الوجود              |
| 13 | الفصل الأول: شهود الاعتبارات للحروف         |
| 13 | 1 ـ العالم والإنسان توأمان                  |
|    | 2 ـ أول حرف ما ظهر من الحروف                |
|    | 3 ـ الحرف صوفيًّا                           |
| 18 | 4 ـ العالم الأسفل، وهو عالم المُلك والشهادة |
| 19 | 1.3 وضوء الحقيقة ووضوء الاتحاد              |
|    | 2.3 وصل النقطة بالنقطة                      |
| 20 | 4_قيام الأسماء والعلوم على الحرف            |
|    | 1.4 وجوه الحرف                              |
| 25 | 2.4 الأبعاد العددية له                      |
| 28 | 3.4 حمارة الرياضيات                         |
| 31 | الفصل الثاني: مراتبها و أسرارها             |
|    | 1 - مراتب الحروف 1                          |
| 33 | 1.1 الحروف الأربعة والعناصر الأربعة         |
| 34 | 2.1 عدد الحروفعدد المنازل                   |
| 37 | 3.1 الحروف اللفظية والرقمية والفكرية        |
| 38 | 4.1 الحروف النورانية والظلمانية             |
| 39 | 5.1 الحروف السعيدة والنحسة والممتزجة        |
| 40 | 2 - طبائعها وأسرارها                        |
| 41 | 1.2 قوة الحروف                              |
| 42 | 2.2 خواص الحروف                             |
|    | 3 2 سم اء الحروف                            |

| 48  | 3_نقطة الوجود وحروفه                    |
|-----|-----------------------------------------|
| 54  | 1.3 حروف الاسم الأعظم                   |
| 64  |                                         |
| 65  |                                         |
| 75  | _                                       |
| 76  |                                         |
| 78  |                                         |
| 79  | * '                                     |
| 81  | 4.4 شهود عمل محمد في آدم                |
| 84  |                                         |
|     | الفصل الثالث: موازاتها لمراتب الوجود    |
| 87  |                                         |
| 91  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 93  |                                         |
| 96  |                                         |
| 100 | 3_بنيَةُ العالم الروحيةُ لديه           |
| 101 | 4 ـ رَبطه بين مراتب الوجود وحروف اللغة  |
| 111 |                                         |
| 114 |                                         |
| 122 |                                         |
|     | خاتمة: عيون من الأصابع                  |
|     | تذييلانن                                |
| 137 | 1 - دوائر الأفلاك                       |
| 140 |                                         |
|     | المصادر والمراجع                        |
| 147 | الفهرستا                                |
| 149 | إصدارات الباحث                          |
| 149 |                                         |
| 150 |                                         |



## إصدارات الباحث

#### أ - الدواوين الشعرية .

- 1. زمن الغربة 1979م.
- 2. الكتابة على ألواح الدم 1984م.
- 3. العبور من تحت إبط الموت 1994م.
- 4. الطبعة الثانية، اتحاد كتاب العرب بدمشق 2000م.
  - 5. طائر من أرض السمسمة 1995م.
    - 6. ولائم المعارج 2003م.
  - 7. الخروج من ليل الجسد 2006م.
    - 8. حانة الروح 2007م.
      - 9. أطل علي 2012م.
    - 10. لأفلاكه رشاقة الرغبة 2013م.

حاصل على جائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر سنة 2014م.

- 11. مصحف الأحوال يليه حديث الأشكال 2014م.
  - 12. معبر الأضداد/ مع النص الفرنسي 2014م.
- 13. ألواح على حائط الظل، منشورات سليكي أخوين 2018م.
- 14. في البعيد يتوهج كعازف الظلال منشورات مكتبة سلمي الثقافية 2019م.

- 15. يصطاد ظله في ظهيرة العرفان منشورات جامعة المبدعين المغاربة 2020م.
  - 16. «تعبرك الأشياء ولا تسقط» مؤسسة مقاربات 2021م.

### ب. الدراسات والأبحاث.

- 1. شعرية الحمَّامات 1997م.
- 2. المَنزع الصوفي عند ابن البنَّاء 1997م.
- 3. خطاب الأحوال في التصوف المغربي 1999م.
- 4. الكتاب: راهنه ومستقبله في عصر المعلوميات 2000م.
  - موقف ابن رشد من إشكّالية المعرفة الصوفية 2001م.
    - الزاوية الرحالية: مؤسسها وأذكارُها 2006م.
    - 7. في تحولات الكتاب وجمالية التلقي 2006م.
- الخط العربي وعلم الحرف: جماليات وأسرار .. دلالات ورموز 2007م.
- 9. جماليات الكتابة بالنسق الثلاثي: (مقاربة منفتحة لشعر مليكة العاصمي) 2009م.
  - 10. الرؤية الصوفية للجمال: (منطلقاتها الكونية وأبعادها الوجودية) 2008م.

الطبعة الثانية عن منشورات ضفاف بلبنان 1435 هـ2014م، ودار الأمان، ومنشورات الاختلاف، 2014م.

- 11. أنساق التوازن الصوتي في شعر محمود درويش: (مقاربة وصفية تأويلية) 2010م.
  - 12. الشعر العربي المعاصر في المغرب: (رهاناته ومنطقة تلاقي أشكاله) 2010م.
    - 13. أوراق الرّباوي المكيّة: (مقاربة رصدية تأويلية لفضاءاتها وبنياتها) 2011م.
  - 14. كطعم العذارى: دراسات نقدية في شعر الشاعرة المغربية نجاة الزباير 2012م.
- 15 يفكر وكأنه يصلي قراءة تحليلية تركيبية في فكر المفكر المغربي حامد بلخالفي 2012م.

- 26. ديوان الحمَّامات، جمع وتحقيق وتقديم، مركز الكتاب الأكاديمي بالأردن، الطبعة الأولى 2018 م..
  - 27. الأبجدية الموازية، مركز الكتاب الأكاديمي بالأردن، الطبعة الأولى 2019م.
    - 28. نفَسَان من اللانهائي، دار كتبنا بالقاهرة، الطبعة الأولى 2019م.
- 29..كفَراش يشرب المصباح:عشر رؤيات للشعر والتصوف، ط1، منشورات مقاربات للنشر والصناعة الثقافية، فاس 2019م.
- 30. شرح رائية الجنيد في التصوف للشيخ أبي العباس أحمد التجاني، حققه وضبطه وعلق عليه وقدم له:د.أحمد بلحاج آية وارهام، ط1، منشورات دار القرويين للنشر والتوزيع، القنيطرة 2020م.
- 31. مرائي الشاعر:حوارات وإشراقات مع د.أحمد بلحاج آية وارهام حول الشعر والتصوف والفكر، ط1، منشورات مركز الكتاب الأكاديمي، عمان/ الأردن 2021م.
- 32. صوفية معاصرة من أجل الحضارة المغرغرة، ط1، منشورات مركز الكتاب الأكاديمي، عمان/ الأردن 2021م.
- 33. بحر فوق إبرة:نصوص بنكهة القص، ط1، منشورات مركز الكتاب الأكاديمي، عمان/ الأردن 2021م.
- 34. أنهار تغسل تجاعيد الروح، ط1، منشورات مركز الكتاب الأكاديمي، عمان/ الأردن 2021م.



لقد كان الصُّوفيَّة هم أوَّل مَن بحث في إشكاليَّة الأبجديَّة وعلاقتها بالوُجود، وقد خرجت الأبجديَّة الصُّوفيَّة (أبجديَّة الوُجود)، وأورقت شجرتها على أيدي صوفيَّة كبارِ كالشُّبليِّ والحلَّاج وابن سبعين وابن قسى وابن عربي، والشَّيخ أحمد البوني، وعبد الكريم الجيليِّ، والشَّيخ أبي العبَّاس السّبتيِّ، والشَّيخ أحمد بنعجبية، والشَّيخ أحمد التَّجانيِّ، والشَّيخ عبد الغنيِّ النَّابلسيِّ، وغيرهم من العارفين الَّذين رأوا الوُجود مُرتَّبًا في أبجديَّة خاصَّة؛ كل حرف منها يقابل مرتبة من مراتب هذا الوُجود، ويدلُّ عليها بكثافة رمزيَّة، وحميميّة قطعيّة.

ويفصِّل المؤلِّف في هذا الكتاب، الموسوم بـ "أبجديَّة الوجود، دراسة في مراتب الحروف ومراتب الوجود عند ابن عربى"، ما كان قد أوجزه في كتاب عن تجلِّيات الحرف عند ابن عربى، تفصيلًا يستغرق ثلاثة فصول؛ قبلها مقدِّمة عن شجرة الحروف وشجرة الوُجود، وبعدها خاتمة عن عيون من الأصابع.

أما الفصول فهي:

الفصل الأوَّل: يتناول شهود الاعتبارات للحروف.

الفصل الثَّاني: يتحدَّث عن مراتبها وأسرارها.

الفصل الثَّالث: يوضح موازاتها لـمراتب الوُجود.

وختم كتابه بتذييلين: الأوَّل عن دوائر الأفلاك، والثَّاني عن جدول موازاة الحروف لمراتب الوجود.



بے ـ ناسرون بینان \_ بینان Tel:+961 76 944 855 - P.O.Box: 11-374 Riyad Al-Soloh Email:books.publisher2019@gmail.com BOOKS - PUBLISHER

